gase des Catholiques larque trançaise du Nord-Ouest.

ABONNEMENTS: Un an (Canada) ..... \$1.50 Un an(Etranger)fr7 50 \$2 60 ANNONCES La ligne (lère insertion) \$0.12 Insertions subséquentes 0.08 Mariage, Décès, Nais-



NOTRE FOI!

NOTRE LANGUE!

Le seul journal français Saskatchewar

REDACTION: 405, 13ème RUE ADMINISTRATION

1303, 4ème Avenue Ouest Prince-Aitert, Sask.

Téléphone 2864

A.F. AUCLAIR, O.M.I., Directeur

Publié par la Cie La Bonne Presse Ltée

J.-P. DAOUST, Gérant

# Convention

Le Patri-te public aujourd'hui un compte-rendu figèle et détaillé de co qui s'est passé à la convention des commissaires d'école à Régina, les 27 et 28 février. Cet événement appelle plusieurs réflexions dont nous vondrions noter brièvement les principales,

Il convient de signaler tout d'abord le vif intérêt que portent aux choses de l'éducation toutes les classes sociales de notre-prevince. comme le prouve éloquemment la présence de plus de sept cents délégués venus de tous les points de la Saskatchewan.

Nous constatons aussi avec joie la belle figure qu'ent faite à cette convention les Franco-Canadiens, avec leurs quatre-vingts représentants. L'année dernière, on avait pu leur reprocher avec raison leur abstention presque complète; mais cette année, ils ont pris une noble seulement que la population civile imposées à la suite des troubles des revanche. Quelques-uns diront peut-être qu'il ent été possible de la nourrir, mais les troupes en Boxers. faire davantage. Sans doute. Mais nous trouvons, nous, que pour un coup d'essai, ce n'est pas trop mal réussi.

Qu'on n'aille pas, cependant, conclure qu'il faille rester là. Ce mande réussissait à empêcher le indemnité, qui se monte à \$30,qui s'est fait cette année nous donne une juste idée de ce qu'il faudra trafic de l'océan, la guerre s'aché- 1000,000 par an et doit être payée taire l'an prochain et de ce que nous devrons faire d'ici-là.

nôtres à ces conventions est inutile. Que serait-il arrivé si nous n'a-l vious pas en cette année nos nombreux délégués? La convention eût, tulation. tout simplement voté haut la main la motion demandant l'abolition des livres de lecture bilingues et eût consacré ainsi, et de façon irrémédiable peut-être, le principe que le bilinguisme est contraire aux intérêts de notre province. Les nôtres ont donc, cette année, sauvé la production inten-e dans la provin- de majorité en France, pour leur situation. Mais n'allons pas nous endormir dans une fausse sécurité. et car c'est de la que dépend la fournir la main-d'œuvre qui leur La question reviendra sur le tapis, et l'an prochain nous devrons com- victoire. battre le même principe contre les mêmes adversaires qui, eux, auront su perfeccionner leur organisation. A nous d'en faire autant.

Certains journaux anglais ont déjà commencé à présenter ceux qui ont voté contre la fameuse résolution comme opposés à l'enseignement de la langue anglaise. Sotte calomnie! dira-t-on. Oui, certes, les troupes expéditionnaires et du de Pél in a protesté contre leur mais une calonanie qui peut nous causer de graves préjudices, si nous grand nombre d'ouvriers employés campa àce sous-marine et menace la laissons : accréditer. Les Franco-Canadiens sont opposés à l'ensei- dans les usines de munitions. il maint aant de rompre : les relagrement exclusif de l'anglais dans toutes les écoles, cela nous ne le existe actuellement une rareté de tions nions pas. I expérience est là, d'ailleurs pour prouver que la meil-main-d'œuvre sur les fermes. En Le cabinet a décidé de suivre leure manière d'apprendre à un enfant une langue étrangère est de lui face de cette situation, le gouver-l'exemple des Etats-Unis et de faire conneitre d'abord, et très bien, sa propre langue. Par consé-nement vient d'adopter un arrêté rompre avec l'Allemagne, mais le quent les partisans du bilinguisme, loin d'être opposés à l'enseigne-ministériel destiné à augmenter le président a refusé de sanctionner assez spacieuse pour contenir l'asment de l'anglais, ne font qu'appliquer un grand principe de péda- nombre de ceux qui seraient dis- cette mesure. Le premier minis- sistance. gogie. Pois, il y a la raison majeure que nous voulons conserver posés au Canada à entreprendre ce notre langue, comme c'est notre droit imprescriptible de le vouloir. Itravail des champs, comme à faire et plusieurs autres membres du ca-Mais de là à être opposé à l'enseignement de l'anglais il y a loin. Et venir des Etats-Unis tous les colons binet et ont fait autant. c'est ce que ne us devons faire comprendre. Il incombe donc à cha-disponibles. que Franco-Canadien d'éclairer de son mieux sur cette question les | Cet arrêté stipule que toute per-Anglo-Canadiens avec lesquels il se trouve en contact et de leur faire sonne employée à la culture de la comprendre—la chose est facile—que leurs journaux se paient leur terre au Canada durant la présentête quand ils nous représentent comme opposés à l'enseignement de te année, aura droit de compter, la langue anglaise. Si nous nous faisions un devoir d'agir ainsi cha-comme période de résidence sur que lois que l'occasion s'en présente, nous ouvririons les yeux à une tout homestead qui lui aurait été soule de braves gens qui ne demanderaient pas mieux que de nous accordé ou promis ou qu'il aurait tendre une main fraternelle s'ils étaient exactement renseignés sur acheté, toute la durée de son em notre compte.

Une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que |deux ans les obligations de cultinous devons, par tous les moyens à notre disposition, rendre l'ensei- ver dévolues à chaque détenteur gnement dans les écoles placées sous notre contrôle aussi parfait que d'homestead. possible. Soyons assurés d'une chose, si dans nos écoles l'enseignement n'est pur précisément ce qu'il devrait être, on ne manquera pas l'acte des mesures de guerre, tout d'attribuer cette infériorité au bilinguisme contre lequel on tirera homesteader, empêché de travailler certainement des conclusions qui pourraient lui être fatales. Que les faute de capitaux, ou de matériel parents done n'intéressent aux choses scolaires, qu'ils sachent prêter roulant, s'engagera volontiers comleur concours aux commissaires élus; qu'ils secondent les instituteurs me fermier volontaire chez d'auet les institutrices dans leur tâche ingrate; qu'ils se rendent compte par tres colons qui possèdent tout le eux-mêmes des progrès faits par leurs enfants; qu'ils assistent aux matériel et le capital nécessaires, de là à Taber. eramens et qu'enfin ils ne reculent devant aucun sacrifice pour que mais qui manquent de main- d'œul'enseignement dans leurs écoles soit tel que nos adversaires se voient vre; et l'on espère ainsi augmenforcés de reconnaître-comme on l'a fait dans l'Ontario-que les élè- ter d'une façon considérable, la ves instruits sous le régime bilingue sont supérieurs à ceux des écoles production agricole du pays. unilingues,

### Le "Congrès de la Victoire"

On est en train d'organiser actuellement un grand congrès dont l'objet serait l'étude des problèmes la chose semble virtuellement réglée. Il y a à cela plusieurs rai-

son qui militera largement en sa

de la guerre et de l'après-guerre. | met face à face les gens de toutes | Il se tiendra en avril et vraisem- les provinces et ouvre une discusblablement à Montréal. La déci- sion sérieuse sur les problèmes de nes.

Quebec, et c'est peut-être une rai- tions des provinces des prairies.

M. R. B. Bennett, directour du grande salle des comités.

campagne sous-marine qui vise à probablement la guerre si l'Enten-France et sur les autres théâtres de La Chine aimerait qu'on lui acla guerre. Si la campagne alle-leorde la remise complète de son verait par la faim, selon le plan jusqu'en 1910. Un tel arrange-Certes, il ne viendra à personne l'idée de dire que la présence des allemand, le pouvoir silencieux de men soulagerait beaucoup la si la faire nous acculerait à la capi-funtièn financière du gouverne-

#### Pour obtenir la main-d'oeuvre agricole

ploi ; il réduit aussi de trois ans à

Par cette clause, inspirée de

Cet arrêté pourvoit en plus à une vaste campagne de presse aux Etats-Unis, afin d'obtenir le plus grand nombre possible de fermiers volontaires; en conséquence des militaires vient d'annoncer qu'il y

Le gouvernement s'efforcera de verses parties du Canada. ces des nations allices.

#### M. Bennett parle à Régina La Chine contre l'Allemagne

Des négociations se poursuivent. Service national, de passage à Ré- à l'ékin et dans les capitales de gina, a adressé la parole aux mem- l'Entente, dans le but de faire enbres de la Législature, dans la trer la Chine en guerre contre les : La crise actuelle, a-t-il dit, n'est de savoir si le prix qu'on lui offre pas une crise militaire, car la sera jugé suffisant pour ses servi-Grande-Bretagne a deux millions ces. On considère comme certain d'hommes en France. La crise que la Chine rompra ses relations que nous subissons est dans la avec l'Allemagne et lui déclarcra détruire tous les navires ravitail- te lui garantit le relâchement des lant la métropole. Il n'y a pas mesures restrictives qui lui out été

M. Bennett a insisté auprès des Péja plus de 100,000 journaliers députés afin qu'ils usent de toute let cultivateurs chinois sont passés leur influence pour pousser à une dans les pays de l'Entente, la granfait si grandement défaut. Un grand nombre de ces Chinois en route pour l'Europe ayant trouvé la mort sur les navires coulés par Par suite de l'enrôlement dans les Allemands, le gouvernement

tre a immédiatement démissionné

#### Mort du R. P. Vantighen O. M. I.

Une dépêche de Lethbridge nous upprend la mort du R. P. Vantighen O.M.J., I'un des vieux missionnaires du sud de l'Alberta.

Né en 1851, le R. P. Vantighen avait été ordonné prêtre en 1882 et était entré dans la congrégation des Oblats en 1883. Il passa plus de vingt-cinq aus à Lethbridge dont il fonda la paroisse. De goûts simples et aimant la solitude, il sollicita un poste plus modeste dès que la ville commença à prendre de l'importance. Transféré à Edmonton en 1909 pour cause de santé, après quelques mois de repos, il fut envoyé à Strathmore et

Ses obsèques ont lien aujourd'hui à Saint-Albert, où il passa une partie de sa vie d'études et son noviciat.

#### Nos hôpitaux militaires

88, ou du moins aunoneée, mais sera plus vivant qu'aux Commuà la culture, chez quelques culti- 450 convalescents peuvent trouver l'école publique. L'intérêt public M. Arthur Hawkes, le journa- vateurs du Canada, durant l'an- de la place. On se prépare de plus, demande que l'anglais ne soit pas sons: Montreal est la ville la plus liste bien connu, promoteur du née, que cette demandi organiser d'autres établissements sacrifié à aucune autre langue. grand centre commercial et in- te" entre le Québec et l'Ontario, le but de pousser les Canadiens à aux endroits suivants: Whiteby, dans toutes nos écoles, dustriel, en même temps que la vient de prendre aussi en mains s'enrôler, mais purement et sim-Y. M. C. A., 150.

## Nos commissaires d'école en convention à Régina

Etats du Centre. La question est Plus de sept cents délégués, dont quatre-vingts Franco-Canadiens, suivent avec intérêt les débats sur les questions d'éducation.-Discours du premier ministre Martin, du professeur Weir et du docteur Norman Black-La question des langues.—"L'école consolidée".—Une résolution demandant la suppression des manuels bilingues est repoussée comme incpportune. Chez les Franco-Canadiens.—Discours de S. G. Mgr Mathieu.—Conférence du R. P. Libert.-Les centres français représentés à la convention.

(De notre envoyé spécial)

La Convention des commissai- naît que les résultats sont plus sares d'école de la Saskatchewan, te- tisfaisants dans les districts frannue à Régina les 27 et 28 février, |çais, a brisé tous les records des années | Le professeur fait l'historique de précédentes, tant par le nombre des la question du français dans personnes qui y ont pris part que l'Ouest au point de vue légal. 11 par l'importance des questions qui cite la réponse de Sir J. A. Macy ont été discutées. Environ 700 [Donald au bill de Dalton McCardélégués venus des quatre coins de thy à l'effet de rendre l'anglais la la province étaient présents. De seule langue officielle des Terrivant cette affluence de visiteurs, à toires : une époque où la session de la Chambre en retient déjà un bon sion du français) serait impossible es particuliers.

Métropolitaine, qui fut tout juste le lait de sa mère".

crée à différents travaux et discours fre ? Aueun citoyen tolérant no par des spécialistes en matière d'é- demande la suppression d'aucune

de l'Université de Saskatchewan, les minorités, dans la Saskatchedonna une intéressante étude sur wan, cèdent la première place à les facteurs économiques en éduca- l'anglais et que des mesures effec-

#### La question des langues

de l'école normale de Saskatoon, en traitant le sujet annoncé, quelques principes sur l'administration quelques faits et quelques chiffres"

[Hongrois, Polonais etc. 11 recon-

"Je pense que cela (la suppresnombre dans la capitale, tous les si on l'essayait, et fou et criminel hôtels se sont trouvés débordés et si c'était possible. S'il est un acte es derniers venue ont en queiques (d'oppression qui briserait plusdifficuités à se trouver : : gite chez qu'un autre le cour d'un homme, c'est bien celui qui le priverait de La salle de l'hôtel de ville, qui fla consolation d'entendre, de paravait été choisis pour i tenir les ler et de lire la langue que lui a séances so trouva insomisants of il jouseignée sa mère. Gest cinel failut se transporter dans l'église C'est faire bouillir le chevreau dans

"Quand l'unité nationale est en . jeu, poursuit M. Weir, les minori-La journée du mardi fut consa-ltés ne doivent-elles pas se soumetlangue autre que l'anglais; mais Le professeur W. W. Swanson, on demande, et à bon droit, que tives soient prises pour que la condition légale de l'anglais ne soit sacrifiée nulle part à aucune autre George M. Weir, vice-président langue".

#### "L'école consolidée "

M. Ira Stratton, commissaire ofde l'école, s'étendit quelque peu sur fficiel de Winnipeg, parle de l'école la question des langues. "Moins consolidée, c'est-à-dire du district on agite les questions de cette na-[scolaire élargi, embrassant la suture, dit-il, mieux cela vaut, et je perficie de nos municipalités rurane viens pas ici remplir le rôle d'a- les. Il fait l'historique de ce sysgitateur. Nous devrions cependant tême aux Etats-Unis et dans difféenvisager la situation carrément, rentes provinces du Canada. A et je me propose de vous soumettre l'en croire, la consolidation est la panacée universelle qui met fin à Après avoir rappelé le jugement | toutes les difficultés scolaires.

du conseil privé dans l'affaire des Un autre visiteur du Manitoba écoles d'Ottawa et l'argument de la se fait l'avocat de l'école consolilangue gardienne de la foi invoqué dée telle qu'elle existe dans sa propar les partisans du bilinguisme, le vince. Un inspecteur d'école de professeur dit que les autorités n'é-Régina, M. James Duff, qui présitaient nullement disposées à sup- dait la discussion, se déclare éga-La Commission des hôpitaux primer le français ou toute autre lement en faveur du système. Les langue. La majorité des hommes partisans de la consolidation, malfrira un intérêt considérable. S'il annonces seront distribuées dans la actuellement 29 établissements de l'Ouest qui pensent soutiennent gré toute l'habileté de leurs plaiprès de 7,000 journaux des Etats- d'organisés pouvant recevoir 2,055 simplement que l'anglais est la doyers, n'ont pas eu grand succès. soldats convalescents, dans les di-langue officielle de la Saskatche- On a pu s'en rendre compte le wan et que par conséquent tous les lendomain quand une résolution Le dernier établissement qui a clèves d'intelligence moyenne de len sa faveur a été rejetée à une

#### Le premier ministre parle

L'honorable Martin, premier ministre de la province, a été le considérable du Canada, son plus mouvement de la "Bonne Enten- de ne leur sont point faites dans pour 2,200 autres convalescents. mais obtienne la première place principal orateur à la séance du mardi soir. Il a rappelé la pre-M. Weir cite des statistiques qui mière assemblée de l'Association plus centrale des grandes villes l'organisation du congrès de la plement dans le but d'obtenir une du Gouvernement Provincial), tendent à prouver que l'anglais des commissaires d'école, tenue à plement dans le but d'obtenir une du Gouvernement Provincial), qui pourraient aspirer à l'honneur victoire. Il était ces jours-ci à aide efficace pour augmenter la 500; Halifax Université Dalhou- n'est pas enseigné de manière ef- Prince-Albert il y a sept ans, et à de recevoir les délégués; puis, Saskatoon et parcourt l'Ouest dans production alimentaire, si nécessai- sie, 200; Winnipeg, ancien Collè- ficace dans certains centres où do- laquelle assistaient sept délégués... Montréal est dans la province de le but d'y intéresser les popula- re aujourd'hui pour assurer le suc- ge d'Agriculture, 600; Saskatoon, mine une population de langue "Vous avez marché plus vite que ge d'Agriculture, 600; Saskatoon, mine une population de langue "Vous avez marché plus vite que ge d'Agriculture, 600; Saskatoon, mine une population de langue la province de le but d'y intéresser les populaétrangère. Allemands, Ruthènes, la province elle-même, a-t-il dit, et aujourd'hui, vous faites honneur à Ja Saskatchewan".

deux points de la question scolai- Renders; (2) Canadian Catholic lon lui; l'assistance scolaire et l'é-Readers; (4) Eclectic Series of cole toute l'année. Il annonça German Readers. que le gouvernement songeait à l "Qu'il soit résolu que dans l'ofaire une enquête sur les écoles à pinion de cette convention, un travers la province et qu'il en ré- système uniforme de manuels secsulterait de nouveaux progrès. En laires publiés en langue anglaise terminant, il exprima l'opinion soit autorisé dans la province de vité l'Association à tenir chez elle que le système d'écoles de la Sas- l'a Saskatchewan". katchewan pouvait se comparer Dès le premier instant, tous les cussion s'est engagée sur les avan-

différence qui existe entre l'instruc- délicat. tion et l'éducation.

donné sous les auspices du Club tions, par M. A. T. Sparling, de la entière confiance dans la justice de furent très goûtés de l'assistance.

#### Le Dr Norman Black et la question des langues

sujet sans passion, dans un esprit dans toutes les écoles. de tolérance et de conciliation. 'Nous vivons ensemble, a-t-il dit, combattit la résolution avec une honoraires d'après la loi actuelle. et nous avons à continuer de vivre rare habileté. Il insista surtout ensemble, que nous le voulions ou sur l'inopportunité d'une telle me- se rendre auprès du ministre de l'Enon. Il importe donc que nous sure à l'heure actuelle. "Ce n'est ducation et le presser de faire adopter. fusionnions et que nous appre- pas une question de patriotisme, nions à nous mieux connaître les dit-il. Y a-t-il un seul homme. ans les autres, que nous nous dé- ici, dont on ait à soupçonner le parrassions de nos préjugés mes-sentiment, non seulement envers quins et que nous coopérions à le drapeau britannique mais entout ce qui vout contribuer au bien core au sujet de l'enseignement de miné au moins une fois chaque année de notre pays que nous aimons l'anglais dans les écoles? Y a-t-il

programme strict et ferme suivi institutions britanniques ?" avec bienveillance". Tout en reconnaissant la nécessité indiscuta- tance. ble de l'anglais comme langue principale de l'école, il croit qu'on d'un père et d'une mère russes et levrait permettre l'enseignement qu'il ne s'en croit pas moins aussi de la langue maternelle dans les bou Canadien que n'importe qui. districts non anglais. Ce serait, Il estime que le respect de la lanestime-t-il, faciliter entre les divers gue maternelle dans les districts éléments de la province l'union non anglais est un facteur indislu sentiment national.

cessité d'une enquête indépendan- forme dans le genre de celle qui leières plus loin que le dernier grade te, sous la direction d'experts, de lest proposée ne pourrait être ame- des écoles publiques sans l'autorisatout le système scolaire de la Sas- née que graduellement et dans les katchewan. Une résolution ap- conditions actuelles elle n'est pas prouvant le principe de cette en- désirable. Aussi M. Friesen proquête fut adoptée à l'unanimité. pose-t-il, en conclusion, de mettre

### La santé des écoliers

Le Dr Seymour, de Régina, lut longue ovation. un très intéressant travail sur la rer les écoliers et fournit des sta- tion. tistiques instructives sur les prosanté des élèves.

### Les manuels bilingues

Les séances les plus importantes acclamations. de la Convention furent, de beaucoup, celles du mercredi, consacrées à la discussion des résolutions. Elles furent suivies par tous les des . L'élection des officiers pour l'aulégués avec beaucoup d'attention, née courante, qui a cu lieu imméconsultant plus loin la liste com- bres du comité exécutif. plète des résolutions soumis - Lux Voici la constitution du nonveau

délégués. Nous avons déià signalé, dans Président honoraire, W. N. Parnotre dermer numéro, le caractère has, Grayson. tout particulier de l'une de ces ré- Vice-président honoraire, J. A. solutions, présentée par le conté Sparling, Saskatoon. des résolutions lui-même, et que Président, P. M. Frieson, Rush l'on avait placée la dernière afin de Lake. mieux la mettre en évidence. Elle Premier vice-président. W. A. suivent la nomination.—Adopté. se lisait comme suit : Boland. Yorkton. se lisait comme suit :

"Attendu que les manuels autorisés par le Ministère de l'Educa-Le premier ministre appuya sur tion comprennent: (1) Alexandra

avantageusement avec celui de de ignés se rendirent compte que tages respectifs de Régina et de l'Ontario, la province qui passe cette résolution provoquerait un Saskatoon comme lieu de la propour avoir l'école canadienne idea- vif débat. Personne ne fut sur-chaine convention. Après une pris de la voir surgir: plusieurs lutte très vive, c'est Saskatoon qui Le Dr A. J. G. MacEchen parla journaux avaient déjà annoncé l'a emporté. sur la nécessité de la religion dans qu'il se livrerait une bataille dé-L'éducation et montra qu'il était de cisive sur la question des langues l'intérêt de l'Etat d'encourager et la plupart des orateurs de la l'enseignement des principes reli- convention avaient cru devoir ex- le que traverse notre nation, l'Assogieux. Il s'appliqua à établir la primer leur opinion sur ce sujet ciation des commisserres d'école de la

Le concert musical qui suivit. due, au nom du comité de résolu- prit des institutions pritanniques, son catholique de Régina, comportait commission des écoles publiques de la cause alliée, son adhésion et son plusieurs morceaux de choix qui Saskatoon. Il soutint qu'il de-fiance dans son triomphe final. vrait y avoir un cours uniforme Adopté avec acclamations au chant universel et que l'anglais seul de- du God Sare the King. vrait être employé dans les écoles de la province. Il donna la liste son désir de voir l'acte des allocations Le Dr Norman Black, bien con-complète des manuels français, al-dans le mouvement scolaire de la le ministère et dit que le moment écoles par chaque professeur engagé province, a traité lui aussi la ques- était venu d'imposer des manuels dans ce département : à condition qu'il tion des langues. Il a abordé ce anglais, et anglais seulement, y ait une assistance d'au moins 15 élè-

M. P. M. Friesen, de Rush Lake. un seul homme ici qui ne soit pas Le Dr Black a préconisé "un de cœur et d'âme en faveur des

-Non! non 'erie toute l'assis-

L'orateur déclare qu'il est né qui est si nécessaire à la formation pensable dans la formation d'une services des instituteurs qu'elles désiclasse de citoyens loyaux et ani- rent.-1dopté. Le Dr Black exposa aussi la né- més de l'esprit national. Une rére partie de l'assistance lui fait une Rejeté.

Le président de la séance fait santé des écoliers. Il sit ressortir remarquer que si la résolution est les avantages des bonnes conditions laissée sur la table, toute discussion sanitaires de l'école au point de sur la question des langues sera vue du développement physique terminée. Il est persuadé que l'oet mental des enfants. Il donna pinion unanime est que chaeun de comme suit : des conseils pratiques sur la sur puisse s'exprimer librement et que veillance dont il convient d'entou- le débat ne souss're aucune restric-

La proposition de M. Friesen grès accomplis dans les écoles est mise aux voix. Après un poind'Europe pour le bien-être et la lage long et minutieux, le président aunonce qu'elle est adoptée par 330 voix contre 321. Ce ré-quand elles seront prises à une assemsultat est salué par de vigoureuses

Toutes les résolutions furent diatement après, a été un nouveau examinées avec soin avant d'ê-succès pour les partisans du bilintre mises aux voix et donnérent guisme. Leurs candidats ont tous lieu à des échanges de vues très été élus avec une substantielle maintéressants. La discussion fut jorité. Nous notons avec plaisir parfois animée, mais touiour- que c'est notre compatriote M. courtoise. On pourra se faire une Emile Gravel, avocat de Gravelidée du travail qui s'est accompli bourg, qui a obtenu le plus grand au cours de ces deux sources en mombre de voix parmi les mem-

bureau:

Brown, Rosthern.

Comité exécutif: Dr J. L. Hogg, Saskatoon; Emile Gravel, Gravelre particulièrement importants se-Readers; (3) Bi-lingual Series of bourg; Adam Huck, Vibank; C. P. Unruh, Hague, John Betz, Langenburg; F. W. Golden, Ebnezer.

#### La prochaine convention à Saskatoon

La ville de Saskatoon ayant insa convention de 1918, une dis-

#### Les résolutions présentées

1.-Résolu que dans la crise actuel-Saskatchewan, réunic en convention. enregistre sa fervente loyauté à notre La fameuse résolution fut défen- roi, à l'Empire britannique et à l'es-

2.—Que cette Convention manifeste scolaires amendé de telle sorte qu'une ves dans les villes et 10 dans lez villages; à condition aussi que les commissaires aient le droit de collecter les

Qu'une délégation soit nommée pour législation conforme à cette résolution .- Adopte.

3.-Que chaque élève de tout grade jusqu'au grade VII inclusivement, dans toutes les écoles publiques, soit exa-

4.- Que là où les districte d'école sout situés dans plus d'une municipalife, aucune imposition pour fins scolaires ne seit faite par les municipalités avant gaune répartition des montæds å prélever nicht ett zegt e par es municipalités on le 1 ceso des commissaires, suivant le cas.--Rejeté.

5 .-- Que dans l'opinion de cette conention, des démarches devraient être faites par le Département de l'Education pour fonder un bureau d'échange d'instituteurs, afin de permettre aux écoles de s'assurer plus facilement les

6.—Que les écoles publiques rurales ne soient pas tenues de pousser les tion de l'inspecteur de district.-Rejeté 7.—Que des mesures soient prises immédiatement par le Ministère de l'Education pour que les inspecteurs d'école puissent visiter chaque école de de côté la résolution. La majeu- la province deux fois par année.-

8.-Qu'une personne soit nommée dans chaque municipalité pour faire appliquer l'assistance scolaire obligatoire, le dit officier devant agir sur les ordres des commissaires et devant être payé par les delinquants.

comité des résolutions proposait me la résolution ci-dessus fut amen-

Qu'une personne soit nommée dans chaque municipalité pour faire appliquer la loi de l'assistance obligatoire.

9.-Que la section 104 de l'acte des Ecoles soit amendé en ajoutant une sous-section additionnelle: (No. 4) A moins d'objection à une telle assemblée, les décisions de tout bureau seront valides et auront force de loi blée où se troment tous les commissaires du district d'école.—.1dopté.

10 .- Que cette Convention désap-Officiers de l'Association pour prouve hautement la réduction proposée du nombre de jours constituant l'année scolaire et affirme l'opinion qu'il ne devrait y avoir aucune réduction d'ancune sorte .-- Adopté.

11.--Qu'une allocation de dix cents soit accordée pour chaque jour de classe pendant lequel l'école est confiée à un instituteur détenant un certificat de seconde classe du Ministère de l'Education, et de vingt cents par jour quand l'école est confiée à un instituteur muni d'un certificat de première classe.—Adopté.

12.-Que le Ministère de l'Education envoie au secrétaire-trésorier de chaque district d'école rurale une copie de toutes les sections de la loi des muniipalité rurales ou de toute autre loi appliquant aux affaires de l'école purale.--Adopté.

13.-Qu'il soit obligatoire pour les bureaux de commissaires de donner avis écrit au secrétaire-trésorier des municipalités rurales de leur district du nom et de l'adresse de leur secrétaire-trésorier dans les dix jours qui

14.- Que chaque école de la provin-

Deuxième vice-président, J. D. ce devrait être tenue ouverte pendant toute l'année scolaire.—Adopté.

15.-Que chaque enfant en age d'aller à recole soit obligé d'y assister pendant au moins 80 p.c. des jours de lasse, du 1er avril au 1er décembre de chaque année.—Adopté.

16.-Que le contrat de l'instituteur ne puisse être terminé par avis de l'un ou l'autre parti qu'à la fin du terme

Cependant un instituteur pourra toujours être renvoyê n'importe quand sans avis, pour certaines raisons.

17.-Qu'une plus grande attention soit apportée à l'enseignement de l'écriture dans les écoles.—Adopté.

18.-Que nous insistons auprès de la Législature sur la nécessité d'amender immédiatement la loi de façon à ce que l'allocation annuelle aux écoles des villes soit payée de la même manière que dans les municipalités urales, ou au moins dans le courant le l'année.—Adopté.

19.-Que l'Honorable ministre de 'Education soit prié de déposer, à cette session, une loi autorisant son département à retenir, sur l'allocation due chaque année à chaque district scolaire, la somme d'une piastre et de verser cette somme au fonds de l'Asociation des commissaires d'école.--

20.-Que la section 196 de la loi des Ecoles soit amendée en y ajoutant la danse suivante :

Dans toute poursuite relevant de otte section, il sera suffisant, pour prouver l'âge de l'enfaut, d'établir qu'il st apparenment d'âge scolaire.—

21.--Qu'une législation soit adoptée par les autorités compétentes pour obliger chaque école de la campagne à avoir des cabinets sanitaires dont on se servirait en cas de besoin, des convertures et des provisions de conerves pour assurer le confort aux enfants pendant les tempêtes.—Adopté. 22.—Que les punitions corporelles soient abolies dans les écoles publiques

de la Saskatchewan.—Rejeté. 23.-Que les femmes des contribuables résidants soient éligibles comme commissaires d'école.—Adopté.

24.-Qu'une législation devrait être tablie pour l'abolition des petits disricts ruraux actuels et la formation le districts d'école municipaux emprassant la même superficie que les numicipalités rurales de la province.

25.-Que le ministère de l'Education prenne des mesures pour que toutes les sistoires universelles et autres offertes en vente dans la province soient bien des histoires britanniques.-

26.—Que les conseils municipaux uraux soient autorisés à accorder les allocations à leurs associations rurales d'Education.—Adopté.

27.-Attendu que les manuels autorisés par le ministère de l'Education omprennent: (1) Alexandra Readers. (2) Canadian Catholic Readers. (3) Bi-lingual Series of Readers, (4) Eclectic Series of German Readers, il est résolu que l'opinion de cette Convention est qu'un système uniforme de livres de lecture imprimés en langue inglaise soit autorisé dans la province de la Saskatchewan.—Laissé sur la

#### Meilleurs remèdes

et moins cher

Si nos prix n'étaient pas plus bas que ceux des autres il vaudrait eucore la peine de venir acheter vos remède thez nous.

Notre principe est de ne vendre que le remèdes de première qualité, et tou es nos affaires se maintiennent su cette base.

De plus, comme nous vendona besu oup nos remèdes n'ont pas le tempe

Dussiez-vous payer plus cher qu ous y regagneriez encore mais. Vous payez moins cher.

The Rexall Drug Store Chas. McDONALD

Pharmacien et Opticien Avenue Central

117, rue Rivière Ouest ON PARLE FRANÇAIS



et seul Authen: tique Méfiezvousdes imitations vendues d'après les mérites  $d\mathbf{u}$ 

Liniment Minard

Liniment Co., Ltd

### Dr C. R. PARADIS

Autretois de Londres et l'hopital Necker de Paris Specialiste en cherurgie génerale et moladies de la fémme

Edifice McAra et Wallace 855 rue SCARTH (premier étage) Telephone 4605 Residence 2039 rue Robinson

Telephone 4606 HEURES-de 9 à 11 a.m. de 3 à 6 p.m. et de 7 å 8 30 p.m REGINA. Sask.

Dr. LAURENT ROY des Hopitaux de Paris Spécialité: Maladies de la

femme

12, Canada Life Building llème Avenue

BUREAU Residence, 2407 Telephone 2548

REGINA, Sask.

TELEPHONE 1032

Dr. JOS. BOULANGER

Des Hôpitaux de Paris et de Ex-Interne de l'Hôpital de la Miséricorde de Montréal (Chirurgie, Gynécologie, voies uri-naires)

Burcau ct Domicile: 10011 AVENUE JASPER (Près du Bureau de Poste) - - ALBERTA EDMONTON.

Dr Martial LAVOIE HOWELL, SASK.

## Dr F. Lachance

DES HOPITAUX DE PARIS

SPÉCIALITÉS:

CHIRURGIE ET MALADIES DE LA FEMMF

258½, Avenue du Portage WINNIPEG, MAN.

Consultations de 2 à 5 p.m.

Visite à l'hôpital de St. Boniface tou les matins.

O'CONNOR & MAHON, PRINCE-ALBERT, Sask.

103, K. C. BLOC, Assurance feu, vie, accidents responsabilité d'employés Employé français Prompt service

> A. M. DUNAND NOTAIRE PUBLIC

AGENT D'ASSURANCES Gravelbourg, - Sask.

# Partridge Bros.

Plomberie et appareils de chauffage... Ouvrages de métal en feuilles

l'éléphonez au No. 3008 lorsque vous avez des réparations à faire.

11e rue Ouest en arrière du magasin Manville

Poole Construction Go. Ltd CONTRACTEURS ET INGENIEURS

BUREAU: Saskatchewan Go-Operative Building REGINA, Sask.

MAISON DE TEINTURE BELGE Apprêt de neuf Bégraissage, Lavé à sec

Henri MELIS le Ave Ouest, coin 14e Rue Tél. 2821 LAVAGE A NEUF

de Costumes de Soirée pardessus, de tapis, drape-NETTOYAGE de ridesux, convertures de

laine. Travail soigné, prix modérés. and a residue to the contract of the contract

#### Sec Bois

Nous achetons du pin (jack pine), de l'épinette ou du tremble blanc, en toute quantité. Venez nous voir ou écrivez-nous en mentionnant le prix.

#### Téléphone 2228

THE PRINCE ALBERT FUEL CO. LTD

17ème rue et 2ème Ave, Ouest

#### Casier Postal 535 A. E. Philion

Avocat et Notaire Ch. 7: Banque d'Hochelaga Avenue Centrale. PRINCE-ALBERT, Sask.

### Succursale à Marcelin

J. M. RENAUD NOTAIRE Assurance sur le feu Achat et vente de terres Succursale du burcau d'avocat de A. E. Philion
MARCELIN, --

THOS. MURRAY Magistrat pour la Cité de Prince-Albert

P-A. GAUDET, B.A. Membre du Barreau de la Province de Québec

### Murray & Gaudet

AVOCATS PROCUREURS ET NOTAIRES

Edifice Banque Impériale

PRINCE-ALBERT

### LINDSAY & MUDIE

AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES

Bausse de la Banque d'Ottawa PRINCE ALBERT. . .

## J. E. LUSSIER

Avocat, Procureur et Notaire

ROSTHERN, Sask. Gradué de l'Université Laval de Quebec

### J. A. ROY

AVOCAT, PROCUREUR et NOTAIRE

Edifice du CLUB CATHOLIQUE 1863 rue Cornwall

REGINA. SASK.

J.-A. DEAUPRÉ, B.A. E.-L. BÉTOURNAY, B.A.

BEAUPRE & BETOURNAY AVOCATS, NOTAIRES, ETC.

BUREAU Chambre 312 Edifice McIntyre Tel. Main 1554 WINNIPEG, Man.

### L. A. GIROUX

de la société légale BISH F.GIROUX & COULTER

Edifice de la Banque Molson ALBERTA **EDMONTON** 

Avocats et Notaires

## Gariépy, Dunlop & Pratt

Avocats, Solliciteurs, Notaires, Avoués, etc. Coin Avenues McDougall et Jasper près du Bureau de Poste, EDMONTON, Alberta

HON. WILFRID GARIEPY, C.R., Ministre des Affaires Municipales de l'Alberta, Membre du Barreau de la Province de Québec B. PEATT

G. G. DUNLOP, H. T. LOGAN J. A. BELANGER, L'Hon. M. Gariépy est au bureau chaque avant-midi

## J. E. FORTIN

ARCHITECTE

CHAMBRE 403 Batisse Kerr

RÉGINA, - SASKATCHEWAN

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

### BANKS STUDIO Successeur de Chisholm Studio

ARTISTE PHOTOGRAPHE Travaux exécutés promptement Agrandissements de photographie Attention aux commandes par la poste

46 EST, HUITIEME RUE Prince Albert, Sask. Téléphone 642

## La convention des commissaires d'école bus le principal mérite du succès de la couvention. Il controls aveci

#### CHEZ LES FRANCO-CANADIENS

d'école de la Saskatchewan avait userions-nous pas ? de croie de la capitale quatre-amené dans la capitale quatre-vingts délégués des centres franco-de la fondation de l'Université Latoute l'importance de la question Canadien-français et catholiques.

nommer un comité chargé de ignorance. faire amender toute résolution ju- Joignant Gravel, de Gravelbourg, Dr Mar-vaient là. tial Lavoie, de Howell, Louis Demay, de Saint-Brieux.

A cette même réunion, on jetait cette intéressante création.

#### La soirée de l'A. C. F. C.

tel de nos congrès annuels de l'A. grandes batailles françaises. C. F. C.

des de leur convention.

#### S. G. Mgr Mathieu

son tour les commissaires qui, en auanité. de l'attachement que nous devens | sable. lons apprendre l'anglais qui est ibousiasme par l'assistance. indispensable dans ce pays, mais Les autres orateurs de la soirée

La convention des commissaires accorde ce droit, pourquoi n'en

vingus de la compagna en canadiens; on trouvera plus loin val, lord Elgin accompagna en leurs noms. C'est un succès tel Angleterre les évêques venus deque n'osaient l'espérer ceux qui mander l'autorisation nécessaire, avaient entrepris de mettre le mou- et la raison qu'il invoqua auprès vement sur pied, et qui prouve que des autorités britanniques fut la les nôtres commencent à saisir nécessité de conserver les jeunes

Sa Grandeur nous preche le besoin de l'union et montre le L'Association interprovinciale beau résultat de la journée dû uni-Avec l'organisation hâtive et quement à l'union. S'il est beauforcement très incomplète dont coup de questions sur lesquelles il nous disposions, il est vraiment est permis d'être divisé, il en est remarquable que nos compatriotes tant d'autres sur lesquelles il y a aient pu si facilement se réunir moyen de s'entendre. Voyons chez programme un numéro intitulé tous pour se concerter et se tracer les autres les qualités plus que les une ligne de conduite. La con-défauts. Travaillons, chacun dans caine au milieu de la fumée". rention n'était ouverte que depuis notre sphère, à éclairer nos conquelques heures seulement, que citoyens de l'autre race qui, le plus l'as le soir même prirent un vif bert s'étaient payé le luxe d'avoir, au déjà ils se rassemblaient dans le souvent, sont injustes envers nous intérêt à causer ensemble et à se faisoulassement de la cathedrale pour moins par méchanceté que par re part de leur expérience. Il y eul de guerre et tout le tremblement, dans

Joignant l'exemple au précepte, gée préjudiciable aux intérêts sco- l'archevêque de Régina a adressé se que la nébuleuse question mexi- pris part à maintes batailles famenlaires des Franco-Canadiens. Ce quelques paroles dans leur langue caine. M. le professeur Mayer. comité comprenait: MM. Emile aux anglo-canadiens qui se trou- un inspecteur d'écoles très sym-

#### Le R. P. Libert

les bases d'une œuvre urgente, ré- Mission, qui étaît en France depuis commissaires. pondant à l'un de nos plus pres- le début des hostilités et se trouve! On reparla aussi de l'Association sants besoins de l'heure actuelle, actuellement en congé, donne en-interprovinciale, que tout le monqui est le manque d'instituteurs et suite une magnifique conférence de approuva chaleureusement. d'institutrices bilingues. L'Asso- sur la guerre. Il rappelle les jour- M. Emile Gravel, qui avait été ciution interprovinciale-tel est le nées mémorables de la mobili-a- retenu pendant la soirée à la rénnom de l'œuvre en question-tion générale qui curent pour ef- nion du comité exécutif de l'Afournira aux institutrices de la fet d'apporter à la France une sociation des commissaires, n'approvince de Québec désireuses de "union serve" réelle. L'appel parut qu'assez tard au Club cathovenir enseigner dans la Saskatche- aux armes a été entendu par 99 liqu. On le complimenta sur sa wan les moyens d'achever leurs p.c. des Français du monde entier, nomination; il nous communiqua cours dans nos écoles normales. Au Canada, où l'on compte une ses impressions de la journées et Nous aurons prochainement l'oc-population totale de 30,000 Fran- promit d'user de toute son influcasion de reveoir plus à loisir sur cais, femmes, enfants et vieilliards ence à la direction de l'Associacompris, 5,600 sont partis volon- tion pour servir au mieux les infairement pour aller défendes la térêts franco-canadiens. patrie en danger.

diens ont eu une nouvelle réunion France le 5 septembre 1914 et cet- présida avec sa rondeur habituelle. au cours de laquelle ils ont égale- le journée fut la plus triste de sa n'aura pas été la moins fructueuse ment discuté leurs problèmes seo- vie. C'était le moment de la re- et la moins agréable à so remélaires. Mais le grand ralliement traite de Belgique, l'ennemi n'était morer pour tous ceux qui eurent des commissaires de langue fran- plus qu'à une faible distance de l'avantage d'y assister. gase cut lieu le mercredi soir, dans | care. La France entière était la salle du Club catholique, sous sous l'impression qu'elle était tra- Les délégués des centres fran les auspires de l'A. C. F. C. de Ré- hie et que tout était fini. Quelques gina. Les développements que jours après avait lieu la fameuse nous avons dû donner aux délibés bataille de la Marne, qui changeou rations de la convention nous lais- complètement la face des choses. sent malheurensement peu d'espa- ¡Le conférencier s'attache à nous ce pour parler de cette soirée qui montrer l'importance considérable but une fête de famille bien récon- de cette victoire, qui 'a vrainnent tertholet, Pierre Lebel, Joseph Chouifortante. Tous les Franco-Cana- - auvé la France et l'Europe de nard. diens de la capitale s'étaient fait l'invasion barbare. Il cite les un plaisir de venir saluer Iours principaux faits d'armes des arcompatriotes du dehors; aussi la mées franco-anglaises dans lesquels sille du club catholique était-elle les Allemands étaient presque toucomble. Un ami nous faisait re- jours supérieurs en nombre et Poirier. marquer avec orgueil que l'assis-brosse un magnifique tableau; tanco ét in plus considérable qu'à d'histoire où défilent toutes les

M. le docteur Laurent Roy, qui mant, Français et Anglais, Cana-cholle, J. Pettier. présiduit, souhaita la bieuvenne diens français et Canadiens d'auaux délégués et les félicita du sue- tres origines luttent côte à côte Martial Lavoie. E. Lafrenière, Charles tims les tranchées et il ne peut y avoir qu'une fin à cette guerre : la victoire complète pour les armées S. G. Mgr Mathieu félicite à du deoit, de la instice et de l'hu-

being a cette convention, against Le R. P. Libert est un orateur nontre leur cour et leur intelli- le la voix chaude et vibrante qui a Auguste Vanderelde, G. Sébastien. F gence et avaient fait note de pa- le don de soulever un auditoire. Bear, triotisme. Après avoir fait l'éno- Les délégués à la convention qui re de la rece anglaise, qui joue un fauraient pu être ouelque peu birrôle namense dans le monde, et les sur les discours, après tous ceux dont le dropeau protège notre li- qu'ils venaient d'entendre, furent berté, il parle de la langue fran-littéralement empoignés et lui ficalse, admirée de tout l'univers, et rent une ovation émue et intermi-

atoir pour elle. Certains de nos M. l'abbé Z. Marois, seconde par met. concitoyens s'inregiuem que nous M. le decteur Paradis, proposa une ne voucous pas apprendre l'an- notion de remerciement au congais. C'est ridicule: nous vou- férencier qui fut endossée d'en- SAINT-HUBERT, Maurice Boutin

nous voulons aussi apprendre le furent: M. J. E. Morrier, de l'riufrançais. Nous ne voulons pas ce-Albert, inspecteur des districts faire de la Saşkatchewan une au- zalaires français de la province: tre France ou une autre province M. Donatien Frémont, chef du de Québec, mais nous voulons que Secrétariat de l'A. C. F. C., qui hos enfants apprennent assez de parla an nom de l'Association et voyant le Cause Mex. français pour pouvoir prier, lire et in Patriote de l'Ouest; M. l'albi Panserson, H. E. Brunelle, Heari Garierire en français. La loi nous if. A. Beroît, procureur de l'ar-in, Armand Chalifour.

chevêché de Régina. Celui-ci remercia le Patriote, à qui il attride la convention. Il rappela aussi fort à propos que ce fut notre ami J. A. Laporte, de Régina, tonjours il demeure sous l'impression que queltrès un fait des questions scolaires, ques-uns lui ont échapté. Nous recqui out le premier l'idée de faire omissions qu'on voudra bien nous siconnaître le mouvement et d'y gnaler. intéresser ses compatriotes.

Le programme musical comprenait quelques chansons par M. Ludger Roy et M. Coutu, un morceau de déclamation par M. Lefebvre, le tout fort bien excenté Mlle Monette.

La soirce se termina par les chants O Carrida, God Save the King et la Marseillaise.

#### "La question mexicaine"

Cependant il restait encore au Discussion de la question mexi-Ceux des délégués qui ne partaient beaucoup de fumée, mais la dis- la personne de M. Maurice Boutin, un cussion roula sur toute autre cho- type superbe de soldat français qui a pathique à la cause franco-canadienne, et M. J. E. Morrier prirent tour à tour la parole et donnèrent Le R. P. Libert, de Saint-Hubert d'excellents conseils pratiques aux

Bref, cette petite réunion ex-Le mardi soir, les Franco-Cana-1 Le R. P. Libert débarque en traordinaire, que M. l'abbé Benoit !

## co-canadiens

M.BPRTVII.LF, Joseph-Isidore Bra le. Adélard Camiré. ARDORFIELD, Théodore Laborde. BLUCHER, Athanase Pion.'

CANTAL, Room Bereinght, Cyprien

DEBDEN, Nareisse Cyr DELMAS, J. A. Roy. DOMREMY, Auguste Joubert. DUCK LAKE, O. Dobé, M. Sache. DUNDURN, Paul Généreux, Paul

ESTHERAZY, F. Lacroix, A. Lacroix GRAVELBOURG, Louis ...am, Louis Braconnier, Edgar Bertrand, Simoor Caron, Ovide Chartrey, Emile Gravel. Aujourd'hui, dit-il, en termi- J. L. Guay, J. A. Laporte, Henri Laro

BOWELL, Médérie Desrosiers, Dr

VA.-Patrice Carrière. LAFI ECHE, Joseph Cantin, A. Rosy. MARCELIN, Paul Colleaux.

MONTMARTRE, Napoléou Bellema re, Wilfrid Coupal, Charles Ecarnot, S. Léveillé, Maurice Ecarnot, abbé Therrigult, Dr P. Daval, E. O. Shaughnessy.

ORMEAUX, Emile Charpentier. PLI NKETT, Charles Clavelle. PONTEIX, Joseph Gendreau, C Omyé, R. Larochelle. RADVILLE, L. J. Bourassa.

ROULEAU, H. A. Monast. SAINT-ANTOINE, Alfred Bourget J. B. Garand, C. A. Handfield, A. Rosa-SMINT-BRUEUX, Louis Demay.

SAINT-DENIS, Raymord Denis, A Ganthier, Alphorse Lalonde. R. P. Fallourd. SAINT-LOUIS, Louis Schmidt.

SAINTE-MARTHE DE ROCANVIL LE. Alphonse Pafard. SAINT-VICTOR, Alphonse Lalonde. SHELL RIVER, Cyrille Tremblay. TITANIC, M. Berchmans. VAL-MARIE, P. de Laforest. VONDA, E. Callie, Alex, Marlenn, A WILLOW BUNCH, Isidore Poncelet. WOOLSELEY, Abbé Charles Mail-

Ma Igré tout le soin que no re envoyé spécial a mis à se procurer les urans de tous les délégués franco-canadieus, tifierous avec plaisir les erreurs ou

#### Autour de la Convention

Une figure populaire parmi les conentionnistes était celle de M. John McCarthy, secrétaire de l'Association des commissaires d'école. Il a été réélu à ce poste, qu'il remplit avec beaul'accompagnatrice au piano était coup de zèle depuis l'époque de sa fondation, il y a trois ans. M. McCarthy est secrétaire de la commission scolaire catholique de Régina.

> Un bon nombre de délégués francocanadiens ont eu le plaisir de revoir à Régina M. J. E. Morrier, qui avait déjà visité leurs districts d'école et ceux qui n'en avaient pas encore en l'occasion ont été heureux de faire sa connaissance. Tous étaient unanimes à louer le tact et la compétence de notre inspecteur canadien-français.

> Les Franco-Canadiens de Saint-Hunombre de leurs délégués, un poilu authentique avec balafre au cou, croix ses. Nos amis de Saint-Hubert peuvent être fiers de leurs choix : leur délégué n'est pas passé inaperçu à Ré-

Nier la vertu morale d'une religion qui a sauvé le monde de l'anarchie et de la démoralisation universelles, c'est contredire l'histoire. La morale du divin Crucifié est celle qui inspire à la société ses plus hautes vertus, ses plus sublimes dévouements. Vacheror.

#### M. P. FORTIN

Souffrait de mauvaise digestion, avait des aigreurs, des brûlements d'estomac.

Les PILULES MORO l'ont fortifié et son estomac va bien.



M. F. FORTIN

La mauvaise digestion, quelle que soit sa forme, s'accompagne d'un appauvrissement et d'une intoxication du sang. L'homme, qui a à travailler fort et assidûment, est celui chez qui la mauvaisc digestion exerce les ravages les plus irréparables. A ce compte, il doit veiller avec un soin jalouz à ce que son sang seit toujours pur, qu'il se renouvelle normatement et qu'il soit assez riche pour faire circuler la vie et la santé dans tout l'or-

C'est pour cette raison que les Pilules Moro sont recommandées aux hommes, Elles triomphent de la dyspepsie et elles en triomphent d'une façon sûre.

"J'ai suivi les conseils recus du médecin de la Compagnie Médicale Moro en réponse aux lettres que je lui ai adressées, j'ai pris ies Piluies Moro et me voilà en bonne santé. Il y avait deux ans que je souffrais d'une mauvaise digestion; que je ne pouvais rier manger sans éprouver des aigreurs, brûlements d'estomac et que mes forces diminuaient. Aujourd'hui, je puis manger ce que je veux ; j'ai un bon appétit et rien ne me fatigue. Avant de orendre les Filules Moro Javais employé d'autres remèdes, mais sans effet." M. Philias Fortin. Saint-François, (Rivière Gilbert),

CONSULTATIONS GRATUITES par le Dr Adolphe Mignault, au No 272, rue Saint-Denis, Montréal, tous les jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Les hommes malades, qui ne peuvent venir voir notre médecin, sont invités à lui écrire.

Les Pilules Moro sont en veute chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi, par la poste, au Canada et aux Eta's-Unis, sur réception du prix, 50c. une boite, \$2.50 six boîtes. Toutes les lettres doivent être adres,

See : COMPAGNIE MEDICALE "MORO, 272, rue Sante-Denis, Montréal."

Little St. Beer

Capital autorisé, \$4,000,000.co Capital payé, \$1,000,000.00 Fond de récerve, \$3,700,000,00

> Bureau principal - MONTREAL

DEPARTEMENT D'EFARGNE à toutes les succursales et intérêt payé aux laux les plus élevés, deux fois par an.

EMET des LETTRES de CREDIT CIRCULAI-RES pour les voyageurs; ACHETE traites, organt et hillets de banques des pays étrangers; VEND des chèques sur les principales villes du monde; S'OCCUPE avec efficacité de collections à faire dans n'importe quel endroit du Canada et des Etats-Unis.

OUVRE des COMPTES CONJOINTS au nom du INME de sorte que l'un ou l'autre peut transiger les affaires de ban-Ceci est très avantageux en cas de

Foutes transactions par la poste reçoivent une attention minutieuse et empressée. Un compte de Banque s'opère facilement par malle

Autres «uccursales à

GRAVELBOURG, Sask. G.-P. Jessop, Gérani

Alec Lafort, Gérant Si Albert, Alta

J.-R. Gadoury, Gérant St-Paul-des-Métis, Alla C. Lessard, Gérant

0

AGENTS aux ETATS-UNIS, en FRANCE, en ANGLETERRE, en ITALIE et Ailleur-

Succursale - PRINCE ALBERT, Sask.

J.-E. ARPIN, Gérant

Courtiers en grains Canadiens-Français

300 Grain Exchange,

L. A. Delorme, Vice-Président

E. J. Dufresne, Sec.-Trésorier

Winnipeg, Man.

ADMINISTRATEURS Aimé Bénard, M.P.P., Président

J. C. Brodeur, Directeur Ernest Guertin, Directeur Jacques Parent, Directeur Charles E. Caron, Directeur

Nous sommes en état de donner le meilleur service possible à tous les fermiers canadiens-français, lesquels emploient le mode le plus avantageux de vendre leur grain lorsqu'ils expédient leure chars pour être vendus à commission.

Notre gérant, M. Langille, fut pendant plusieurs années le prenier inspecteur suppléant des grains. Nos clients bénéficieront alors de l'expérience d'un homme qui a tonte la capacité requise pour pouvoir vérifier si la pesée, le "grade" et le "dockage" donnés à l'inspection pour leur grain sont justes. Nous sommes aussi en contact constant avec le marché et pouvons en tous temps obtenir les meilleurs prix possibles pour tous les genres de grain, quelque médiocres qu'ils soient.
Lorsqu'il est désiré, nous faisons des avances genérouses sur

respiran des connaissements, et entière remise sera faite aussitôt que nous aurons reçu l'avis du déchargement à Fort William ou Port Arthur et que la vente aura été terminée.

Nous nous occapons avec soin et promptitude des ordres sur

Nous sommes à vos ordres. Ecrivez-noes pour être renseignés sur les prix du marché et sur la manière d'expédier. Encouragez nne compagnie essentiellement française.

Quand vous avez un char à expédier, avez soin de le consigner à destination de Port Arthur si votre point d'expédition est sur la ligne du C.N.R.; à destination de Fort William si le chur est tracsparté par le C.P.R. on le C.T.P. Ecrivez sur le connaissement: Notifiez Le Comptoir Agricole Limité, Winnipeg".

Adressez fonte correspondance relative au grain à la compagnie. 369 Crain Exchange, Winnapper

La c-sar vous convaniera des grands avantages qu'il y a à patroniser notre compagnie.

Téléphone 2275

# CHARBON

| Kardiff, bloc, la tonne\$          | 7.50  |
|------------------------------------|-------|
| Kardiff, oeuf                      |       |
| Carbonite bloc                     |       |
| Carbonite poêle                    | 8.00  |
| Galt bloc                          |       |
| Anthracite poêle, oeuf ou noisette | 14.50 |
| Tamarac sec, la corde              |       |

Nous sommes les agents exclusifs pour les charbons mous ci-dessus. Le prix est le même que pour les charhons ordinaires. Pourquoi ne pas avoir ce qu'il y a de

# NORTH GANADA LUMBER COMPANY LTD

R. A. STEVENSON, Gérant Local

Notre assortiment est très complet en fait de Nouveautés, Habits, Chaussures, Epiceries. Vaisselle et de tout ce que l'on peut trouver dans un bon magasin général.

Nos prix son! modérés

Nous apprécions votre visite. Nous payons le plus haut prix pour les produits de la ferme, les volailles et les fourrures brutes.

## Bakers Ltd

Successeurs de G. R. RUSSELL et FRERES

Hême Rue Ouest

Prince Albert, Sask

# Semaine Parlementaire

#### A REGINA

(De notre correspondant spécial) Régina le 6 mars 1917

Voilà que nos législateurs se sont, pour tout de bon, mis au trazail et ont pris leur rôle au sérieux: ils siègent maintenant le matin, l'après-midi et le soir. Le soir se prolonge même assez avant dans la nuit. Moi-même, après une soirée de travail, ai fait la rencontre de plusieurs de nos bons députés regagnant leur demeure au point du jour. Je me demande si les conseils que l'humble correspondant du Patriote a bien voulu leur donner à maintes reprises n'y sont pas pour quelque chose. A moins qu'ils ne veuillent au plus vite, et pour me servir d'une expression tout à fait canadienne, "au plus sacrant" terminer la sesion pour retourner en paix dans leur fovers, ce dont je ne les blimerais pas du tout.

Le projet de loi sur la prohibition a été étudié et discuté sur le long et sur le large cette semaine. Cet acte stipule l'abolition complète de la vente détaillée des liqueurs et spiritueux dans la province, excepté pour des fins médicales. Une des sections de l'acte permettra au Procurcur Général d'accorder des permis aux médecins et pharmaciens leur donnant le droit de vendre des liqueurs pour fins professionnelles. Aucun de ces permis ne pourra cependant être accordé à un médecin risidant dans un endroit où se trouve ane pharmacie et aucun médeciu ou pharmacien ne pourra vendre à une même personne, dans une même journée, plus de huit onces des différentes liqueurs mentionnées dans l'acte. La loi supprime également les maisons à commissions dans la province.

Sur cetto question de prohibichose; ils demandent que la Législature fosse une loi défendant | -Dimanche dernier, un autre accil'importation des spiritueux. Ces ident arrivait a Ditton Park. Un fermessieurs, par leur ignorance vou- mier. Edwin Wrigley, conduisant le lue et calculée demandent une matin un taureau pur sang hors de l'étable, fut renversé et frappé par l'achose qu'il n'est pas du pouvoir inimal devenu subitement furieux. M. de la Chambre de s'arroger, la E. Wrigley, eut trois côtes cassées et question de l'importation étant du regut les soins du Dr McKay. Par ressort exclusif du Parlement fé-chance, les cornes du taureau étaient déral. Vraiment, il n'y a rien à bien droites; cette circonstance a sans comprendre dans leurs tactiques. La Législature doit aussi adop-

ter une loi amendant l'acte des presque subitement la semaine dernièmunicipalités. Le principal de ces re. Le service de sépulture a eu lieu amendements consiste à exempter samedi à l'église presbytérienne. M. de taxes sur une étendue d'une demi-section et mains, les terres armées de la Grande-Bretagne et pharmacieu de Tisdale. de ses alliées.

Le projet de loi concernant l'assurance municipale contre la grêle d'Arborfield. a provoqué un débat assez mouvementé et a permis à l'honorable messe à l'église catholique de Tisdale ministre des Affaires Municipales le dimanche 4 mars. de s'en donner à son aise. Après avoir suivi les différents discours de M. Langley depuis le commen-service à l'hôtel de Dinsmore, Sask il y a quelques semaines, un projet de loi sur la question. Je n'ai aueun détail sur ce projet de loi, buables de ce district, M. J. Gareau voulut savoir pourquoi la construction mais il me semble que s'il ne répondait pas aux besoins de la pro-vince, M. le Ministre pouvait le convaints. Serait-ce que ces Meslaisser savoir à son auteur sans tritaisser savoir a son auteur sans tri- dans leurs petites affaires ?... Dans la vialité. Il scrait bon que nous ne même assemblée. l'accord n'ayant pu donnions pas au public des autres l'école au centre du district. il fut déprovinces l'occasion de croire que cidé, après chaude discussion, qu'on nos députés n'ont à faire que de ducation un Commissaire officiel pour l'esprit.

Į  de permettre aux dames d'être maires,—pardon... mairesses et conseillères. Vraiment le Gou- destruction du "Laconia" par un vernement va de l'avant sur la sous-marin allemand constitue, déun faible pour le beau sexe...

M. Willoughby, chef de l'opposition, a présenté à la Chambre une résolution demandant au Gouvernement de prendre sous son contrôle toutes les lignes de téléphones existant dans la province. M. Bell fit remarquer que cela mettrait au compte de la province une dette de 5 à 6 millions et demanda l'ajournement de la discus-

M. Larson, député de Milestone a présenté une résolution qui a provoqué un débat très court, mais très intéressant. Il demandait à la Législature de nommer un orateur permanent, conformément à la partique des institutions britanniques. M. Turgeon approuva la résolution, mais ajouta qu'il ne le cette Législature.

tuelle.

qui lui demande de faire à la prorince le transport des terres résertion est d'une importance capitale Anglais, aux dépens de la vie, de et nous ne pouvons que féliciter l'honneur, du sang et de l'argent les députés des deux partis pour des Américains. 'attitude qu'ils ont prise.

J. A. Roy.

### ARBORFIELD, Sask.

-- Un accident est arrivé à Crooked tion, je me demande que diable River. Jendi dernier. Tom Herringveulent les membres de l'opposition. Il y a deux ans, lorsque Lumber Co.", effect mit un chargement l'acte des liqueurs défendant la de bois de construction au moyen d'un à grands cris la prohibition, et Le Dr McKay, appelé de Tisdale par maintenant que le Gouvernement dépêche, donna ses soins au blessé. pas neutres. la leur accorde. ils veulent autre domnagés et son état ne laisse que 'elui-ci a les poumons fortement en-

donte sauvé la vie du malheureux fer-

M. Argall, de Tisdale, est décédé Argall était un commerçant bien connu des gens d'Arborfield.

-Mile Alice Hudon, d'Arborfield, est des soldats qui servent dans les entrée en service chez M. G. Lacroix,

-Les deux frères, H. et J. Yarjan, sont également entrés en service, l'un à Tisdale et l'autre chez M. B. Head

-M. le curé Nicolet est allé dire la -M. et Mme J. M. Bothoral, de Tis-

dale, ont fait baptiser une petite fille. -Mme Jos. P. Hudon, qui était en cement de la présente session, je est revenue cette semaine à Arborfield.

—Une certaine agitation règne dans commence à croire qu'il n'est heu-deux de nos districts scolaires. Les reux que lorsqu'il se moque, et pas toujours avec raison, de n'importe qui et pour n'importe quoi. Cette qui et pour n'importe quoi. Cette (Rassdon P. O.), ce sont les Francofois, il s'en est pris à M. Willough- Canadiens qui montent à l'assaut. Ils by, chef de l'opposition, qui avait déposé sur la table de la Chambre, les deux autres syndics sont MM. W. Weese et B. Melrose, tous deux de lan

gue anglaise. A la dernière assemblée des contribuables de ce district, M. J. Gareau sieurs n'aiment pas qu'on mette le ne

trancher la question.
On apprend que M. W. Arbour, qui Le projet de loi amendant tracte des Cités a été lu en deuxième lecture. Une des clauses a pour but de loi amendant tracte travaillait depuis l'automne dans les chantiers du "Pas", est en route pour Arborfield afin de réintégrer son domicile.

## La guerre au jour le jour

MERCREDI 28 FEVRIER La situation américaine.-La

question de l'émancipation de la clare-t-on officiellement, une viofemme; ses membres doivent avoir lation évidente des droits améri-Ils disent aussi que le vaisseau a pour rendre nécessaire une autre

> Opposition à Wilson.—Le comi- nime au président. pouvoirs étendus désirés par M. mille et demi.

Campagne contre le président. Les estimés pour l'année 1917 tribués à des centaines de person- l'usieux, Serre et Gommecourt. ont été présentés à la Chambre par nes à New-York, hier, dénonce le pays dans une guerre avec l'Al-La Chambre a passé à l'unani- lemagne, sous couverture de démité une résolution devant être fendre les droits des Américains. envoyée au Gouvernement fédéral tandis qu'il n'a rien fait au Mexique. Le document dit que le ca- diatement repoussés. binet n'a jamais protégé et ne prorées pour les écoles. Cette ques- tègera jamais que les droits des

secondaire.

JEUDI 1er MARS

Complet allemand contro les Etats-Unis.—On vient de décou- voir, de prendre ces précantions. vrir que l'Allemagne, en projetant sa guerre sous-marine et en vente des spiritueux dans la pro-ince, excepté dans les dispensaires, la charge sur le malheureux employé, sa une alliance au Mexique et au Stait passé par la Législature, ces on le releva sans connaissance, le men- Japon pour faire la guerre aux MM. de l'opposition demandaient ton abîmé et la poitrine à demi cerasée. Etats-Unis, si coux-ci ne restaient

> Le Japon, par l'entremise de la médiation mexicaine, devait être pressé d'abandonner ses alliés et se joindre à une attaque contre les Etats-Unis.

Pour sa récompense, le Mexique devait recevoir l'aide financière nécessaire de l'Allemagne, reconquérir les provinces perdues du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, et avoir part aux conditions de la paix, fruit de la victoire envisagée par l'Allemagne.

Ces détails sont confirmés officiellement et jettent un nouveau jour sur la véritable attitude de l'Allemagne vis-à-vis des Etats-

Avance anglaise.—Dans la soirée d'avant-hier, les Anglais ont continué leur avance au nord et au sud de l'Ancre. Hier, ils ont occupé Gommecourt. Ils ont capturé les villages de Thilloy et de Puisieux-au-Mont avec les -ystèmes de tranchées qui les enfourent et ont établi leurs positions à un milliers de verges au nord-e-t de Commecourt.

l es allemands sont refoulés en errière de Bapaume et la prise de l'armement des navires. cette ville est imminente.

Conférence anglo-française. -Une conférence anglo-française a eu lieu à Calais hier et aujourd'hui. Ceux qui y participaient étaient le premier ministre Briand, le général Lyautey, ministre de la guerre en France, le général Robert-G. Nivelle, commandant des forces françaises en campagne, le premier ministre d'Angleterre Lloyd George, le général sir William R. Robertson, chef de l'étatmajor impérial aux quartiers-généraux de l'armée anglaise en France et le feld-maréchal sir Douglas Haig, commandant de l'armée anglaise en France.

La marche sur Bagdad.—Sur les lignes du Tigre, les troupes anglaises poursuivent victorieusement dans une ville et se réveiller un leur marche en avant vers Bagdad, Ibeau matin en apprenant la

l'ancienne capitale des Califes. VENDREDI 2 MARS

La chambre est pour l'armement des vaisseaux.—Après un débat de dix heures et par une écrasante majorité, la Chambre a adopté un cains. Les derniers renseigne-bill donnant au président le pouments montrent que deux femmes voir d'armer les navires marchands américaines ont perdu la vie, et et votant cent millions de dollars.

que si quatre autres passagers amé | Les sénateurs républicains qui ricains et 14 autres personnes de ont fait de l'obstruction à propos l'équipage ont été sauvés, ils ne le du bill de neutralité armée, non doivent qu'à leur bonne fortune. parce qu'ils le condamnaient, mais été coulé sans avertissement en session du Congrès, se déclarent contravention directe avec les prin- convaincus que la situation decipes soutenus par les Etats-Unis, mande qu'on donne un appui una-

le des Affaires étrangères à la Nouvelle avance des Anglais. -Chambre a repris aujourd'hui l'é- Les Allemands continuent à battre tude du bill autorisant le président en retraite sur les deux rives de à établir un état de neutralité ar- l'Anere, et les Anglais ont promée, mais une opposition décidée gressé hier sur une profondeur de s'est dessinée contre l'octroi des 600 verges et sur un front d'un

Dans le cours du mois de février. des Tommies ont fait 2.133 pricroyait pas le temps propice pour Des individus répandent dans tou-sonniers et ont eccupé 11 villages cette réforme, vu la date prochaine tes les parties des Etats-Unis des après leur évacuation par l'ennedes élections et étant donné que la documents contenant de violentes mi: Ligny. Thilloy, le Barque, présente session était la dernière diatribes contre M. Wilson, Un des Warlencourt. Pys, Miraumont plus violents de ces documents dis-Petit Miraumont, Grandecourt,

Ilier, les Anglais ont pénétré 'honorable M. Dunning et sont le l'hypocrisie sans précédent du gou-dans les positions teutonnes à Lens, sujet de discussion à l'heure ac-vernement qui cherche à entraîner à Givenchy, et à la Bassée, tandis que les Allemands ont atteint la ligne anglaise à Rancourt et à Ablaincourt, au sud de la Somme. mais les Tommies les ont immé-

> On regarde la chute de Bapaune comme imminente.

SAMEDI 3 MARS

Ils avouent.—Le ministre des affaires étrangères à Berlin admet Sur les fronts.—Les opérations | qu'il avait donné des ordres au militaires sur les divers théâtres de ministre allemand à Mexico pour la guerre sont d'importance très offrir une alliance au gouvernement mexicain, en cas de guerre entre les Etats-Unis et l'Allemaigne. Il ajoute que c'était non seulement son droit, mais son de-

> Le gouvernement japonais déclare qu'il n'a reçu aucune proposition ni du Mexique ni de l'Allemagne et qu'il reste sidèle à ses alliés. Le gouvernement mexicain nie également toute entente par lable avec l'Allemagne.

> Retraite strutégique.—Les Allemands prétendent que leur retraite dans la région de l'Ancre est due à des raisons purement stratégiques et que les Anglais ne retireront aucun avantage de cette avance qui leur a beaucoup coûté.

LUNDI 5 MARS

Devant Verdun-Les Allemands ont fait hier une violente attaque sur le front de Verdun, ils ont réussi à prendre pied dans des positions avancées au nord du bois de Caurières, mais leurs efforts pour pénétrer dans le bois ont été vains. Sur un front de trois kilomètres, ils ont été repoussés par le feu de l'artillerie française.

Pas de neutralité armée.—Douze sénateurs américains ont fait de l'obstruction pour empêcher de passer le bill qui autorisait le président à faire armer les navires marchands. Ils ont fait durer la discussion jusqu'à l'heure où expirait automatiquement la session du Congrès. Wilson se montre indigné et il est possible qu'il prenne sur lui de décréter

afr afr

MARDI 6 MARS

On se bat toujours à Verdun .--La lutte a continué la nuit dernière dans la région de Caurières et de Douaumont, au nord-est de Verdun. Les Allemands ont tenté d'expulser les Français des tranchées qu'ils ont recapturées hier, mais ils ont échoué.

Le président va-t-il passer outre? -On dit que le président Wilson fera tout son possible pour trouver le moyen d'armer les navires américains, bien que le sénat ne lui ait pas donné les pouvoirs nécessaires i cette fin.

Une petite téléphoniste qui hérite de 17 millions

Travailler pour un petit salaire

nouvelle qu'on est héritière d'une des Sœurs Grises, tante de l'hérisomme de \$11,000,000 à \$17,000,- tière. 000, voilà ce qui est arrivé à Mlle Albina Cormier, d'Alymer, pas plus tard que ces jours derniers.

Mile Cormier vient de recevoir la nouvelle que la mort d'un oncle qu'elle ne connaît pas la laisse en partie héritière de mines et de ter- délai est maintenant expiré et Mlle res dans le district de Québec éva- Albina Cormier a été mise au conluces à une somme de \$70,000.000. rant de la bonne nouvelle. Elle La propriété appartenait tout d'a- était téléphoniste à l'emploi de la bord à un oncle de Mlle Cormier. Cie Bell. M. Joseph Villeneuve. Lorsque cet oncle mourut, il y a son oncle, demeurant 764 Eche une vingtaine d'années, il légua ses Drive, Ottawa, recevra aussi sa part biens à la Révérende Sœur Joseph, d'héritage.

Cette religieuse mourait à son tour, il y a six ans, et dennait l'héritage à sa nièce et à deux autres neveux du défunt oncle, stipulant que le testament ne devait être ouvert que six ans après sa mort. Le



## DESMARAIS & ROBITAILLE Liée 19 et 21 Notre-Dame Ouest, Montréal, P.O.

Marchands d'Ornements d'Eglise, Vases Sacrès Bronzes, Statues, Chemin de Croix, etc. Articles religieux. Livres de prières, Images, etc. Spécialité: Confection de bannières, drapeaux etc. pour Congrégation ou sociétés Vin de messe, Huile d'olive, Cierges, Encens, etc. Catalogues envoyés sur demande.

# Vente à l'Encan

PAR FRANK KISBY

D'immeubles, d'ameublement de maison, d'articles de ménage, d'une machine à coudre, de pommes de terre, de bois de chauffage, et d'actions de Cie Commerciale

### **MARDI, LE 20 MARS 1917**

LA RESIDENCE DE MONSIEUR GEORGES PRIDE, AU NUMERO 228 RUE OXFORD, A PRINCE-ALBERT, N.

COMMENCERA EXACTEMENT A 1.30 HR. P. M.

D'après les ordres reçus de M. Georges Pride, qui quitte le district, je endrai au plus haut enchérisseur, ses propriétés, on me suit:

Une maison a deux étages avec une grande étable de 16x20, et deux lopin-de terre, étant les Nos. 38 et 39 du bloc 2. Cette propriété est le No. 229 de la rue Oxford, la maison, en bois, est bien construite et contient 6 pièces. l'eau et la lumière électrique s'y trouvent.

CONDITIONS .- \$300 Comptant; la différence payable \$10.00 par mois rantie par hypothèque portant intérêt au taux de 8 p.c. par an

Environ 50 minots d'excellentes pommes de terre. Environ 8 cordes de bon peuplier sec.

2 Actions, entièrement payées, de la One Northern Milling Co. Ltd.

AMEUBLEMENT DE MAISON, ETC. Une machine à coudre Raymond, un cabinet à argenterie, une table de

salle à manger; 4 chaises de salle à manger; des chaises berceuses, un sofa une horloge, un secrétaire, deux chaises berceuses pour enfants, une chaise haute pour enfant; prélart

VOITURE POUR ENFANT

3 Conchettes en fer et en cuivre, un berceau. 1 bareau, 1 grand miroir. cabinet de cuisine, 5 chaises de cuisine, 1 table de cuisine No. 9, 1 machine à laver, I tordeuse, un réservoir à l'eau, I fusil, une quantité d'assiettes et d'actensils de caisine, rateaux, fourches, chaînes, scies, 3 barils à l'eau, et

CONDITIONS: ARGENT COMPTANT Les effets penvent être vus la veille et le matin de la vente

## FRANK KISBY, Encanteur

Voilà une excellente occasion pour vous d'acheter une maison à des ce

#### Aux lecteurs du "Patriote"

Permettez que je recommande à votre bienveillance ainsi qu'à celle de vos amis, le modeste opuscule,

"La famille et le mariage chretien"

† ALBERT, O.M.I., évêque de Prince-Albert

En vente: Rév. P. Gabillon, O.M.I., évêché. Prince-Albert, Sask. Prix broché: - - - 0.56 franco.

### Jeunes gens et jeunes filles

VEZ-VOUS préparé votre avenir? Comment employez-vous votre temps? Votre situation estelle meilleure aujourd'hui qu'elle l'était il y a une semaine, un mois, un an? Comprenez-vous que depuis trois ans, le monde des affaires a subi une profonde évolution? L'enrôlement intense des hommes, l'augmentation con-

sidérable des affaires ont créé un besoin urgent d'employés de bureau habiles et expérimentés.

Il y a une quantité illimitée de travail à faire dans les bureaux avec un personnel masculin ou féminin, moins considérable qu'auparavant. Il en résulte qu'une foule de positions honorables requérant de l'expérience et du savoir et largement rétribuées s'offrent à vous, en ce moment. Nous nous en rendons parfaitement compte. Nous recevons constamment à nos bureaux de placement d'innombrables demandes pour des hommes et des femmes capables de remplir des positions éminentes et comportant des responsabilités à n'importe quel salaire Il ne dépend que de vous d'obtenir toutes les qualifications voulues Nos prix sont très modérés.

Voilà certes une belle occasion qui s'offre à vous. Venez nous voir à nos bureaux ou écrivez ou téléphonez-

Téléphone 2828. — C. E. HURST, Principal

Western Commercial College Membres des "Business Colleges" autorisés du Canada. 2e étage, Edifice HOLMES, Prince Albert, Sask.

Lettre de Paris

François VEUILLOT

# Nos affaires politiques

lissons-nous quelques antres enco- il n'y a plus de partis. bissons-nous qu'à l'étranger, ils Notez qu'un ministère pourrait re. Il se peut qu'à l'étranger, ils d'en dire deux mots.

la conduite de la guerre, c'est l'es-portunes et violentes. zentiel.

On peut même dire, si on les compare, soit dans leurs manifes stions, soit dans leurs étendues. soit dans leurs conséquences aux constater, sur le terrain politique, un progrès appréciable.

En fait, depuis la mobilisation, neus n'avons pas eu, à proprement parler, de luttes de partis, ni de cries ministérielles. Les changements de cabinet, qui se sont opéris, n'ont jamais été provoqués par des batailles parlementaires, abouissant à des votes hostiles au gourernement. Ils ont été spontanés; is n'ont porté d'ailleurs que sur des questions de personnes.

La première modification, qui s'accomplit un mois à peine après l'agression allemande et pendant la dispersion du Parlement, n'eut d'autre but que d'adapter la composition du ministère à la situation tragique imposée par l'invasion ennenie. Le cabinet de parti, constitué du temps de la paix, fit place à un gouvernement plus national; la présidence du Conseil demeura entre les mains de M. Vi-

Le deuxième changement, qui s'effectua au mois d'octobre 1915, dargit encore la composition du ministère, en y faisant entrer, en qualité de ministre d'Etat, les représentants les plus connus de toutes les opinions. Pour la première fois même, depuis quarante ans, un député catholique, et royaliste. M. Denys Cochin, fut introduit dans le Gouvernement. Cette fois, le président du Conseil fut chanimportant du cabinet, en assuma

on prédécesseur. semaines, a laissé la direction des affaires entre les mains de M. Briand. Elle a eu pour but et l'on doit espérer qu'elle aura pour effet une concentration des forces, me simplification des rouages, en me d'une intensification de l'effort décisif. On a reconnu que la muliplication du nombre des ministres, encore qu'elle adjoignit au gouvernement des conseillers mûris par l'expérience, pouvait nuire à la rapidité d'exécution indispensable en face de l'ennemi. On a donc supprimé les ministres d'Etat et diminué le nombre des porteseuilles. Mais cette réduction du personnel gouvernemencabinet, la représentation des didésense nationale. Enfin, au-des-peut-être eux-mêmes... sus du conseil, on a créé, sous la Présidence du Chef de l'Etat, un comité de guerre de cinq membres, qui permet d'arrêter sans long débat les mesures exigées par les évéments.

scompli spontanément, sans (dalles), Pieds d'escaliers tournée avoir été réclamé, ni précipité, prêts. Par ce qu'on nommait jadis une crise ministérielle, c'est-à-dire la chute d'un cabinet, la condamnation d'une politique, la défaite d'un parti. Il n'y a plus, en effet,

Nous avons eu quelques diffé- chez nous, qu'une seule politique, nous avoir poutique, rends politiques et peut-être en su-celle qui doit réaliser la victoire et

solent grossis, des lecteurs me permettront Chambre, sans que cet incident parlementaire impliquât un désac-Ces différends, en effet, malgré cord sur le but de la guerre, ni une déchirure dans l'Union sacrée; vertaines apprendictions, ne troublent Mais, enfin, je constate qu'au repas a long la résolution una nous laissait trop souvent autrenime et inébranlable du peuple fois, les Chambres ont évité jusnme et mossime de pui de qu'ici de déchaîner des crises inop-

> Quelles sont donc les causes de ces modifications, surtout de la dernière? Elles sont de deux sortes.

Elles tiennent d'abord, à l'usure forcée des hommes. La conconflits qui nous divisaient avant le duite de la guerre, et d'une telle mois d'août 1914. ils permettent de guerre, impose aux gouvernants qui en assument la responsabilité une tension d'esprit et de volonté dans quelles circonstances avait été formidable. Il serait miraculeux méritée sa belle citation à l'ordre du que, dans le nombre, il n'y en cut augun qui n'en fût, après quelques mois, énervé jusqu'à l'épnisement ten et que nous réussirons à trion-Si la fièvre des événements les sou- pher de sa modestie et de sou mutisme tient d'abord, elle finit par les abattre: il arrive un jour, où ils sont noyés par le courant qui les

la première. Elle consiste dans qu'il n'aura pas à nous dire comment les fautes et les erreurs, que certains ministres, inférieurs à l'immensité et à la complicité de leur inventions merveilleuses dont la scientâche, finissent par commettre, ce se sert dans les hôpitaux pour gué-C'est, malheureusement, un fait, rir les blessés. Toutefois, il réserve que nous n'étions pas préparés à cette guerre. Nous ne faisons pas de difficultés de le reconnaître aujourd'hui, parce que cette imprévoyance antérieure a du moins le double avantage de nous disculper de toute provocation et de prouver la force du ressort national qui nous a sauvés. Mais, en même temps, elle condamne nos diri- doigt, par l'exemple de la France, ce geants à des improvisations hâtives, qui sont parfois malheureuses. et elle les accule parfois à des complications qui les dépassent.

De là, de temps en temps, la nécessité de modifier des méthodes et de remplacer des hommes.

volla donc a quoi se resument lué la fin ont montré abondamment combien l'orateur avait su nous intéreures pour les expliquer, il n'est resser et trouvé le chemin de nos ministre de la justice et membre pas besoin de faire intervenir le cœurs. Grâce à l'heureux mélange de réveil des intrigues et des ambi-gravité et d'humour bien français tions de partis, qui nous déchi- qu'il a en le don d'associer, à un si de M. Viviani, qui devint à son raient avant la guerre. Qu'il exisde M. Viviani, qui devint à son tour ministre de la justice et resta fun des collaborateurs en vue de gnes ou aveugles, qui se livrent à fons et à fontes des larmes abondantes fun des collaborateurs en vue de gnes ou aveugles, qui se livrent à fons et à fontes des larmes abondantes ces manœuvres et se laissent guider et les rires les plus francs, de nous par leurs intérêts, je ne le conteste faire passer de l'excitation la plus sest produite il y a quelques pas. Nos journaux s'en plaignent parfaite à la gaité la plus vraie. Nous avec une vivacité indignée, parce avons vécu ce jour-là l'une des heures que la moindre tentative, même impuissante, contre l'Union sacrée, pour voir et pour entendre nos soldats. les révolte à juste titre. Mais, Nous étions là aussi pour les fêter. enfin, ces misères ne sont le fait Une fois de plus nous avons eu raison que d'un petit nombre; et elles de nous reposer sur le talent et sur n'obtiennent aucun succès, ni de-vant l'opinion ni même dovant les vant l'opinion, ni même devant les refuse d'y aller avec trois morceaux. Chambres, habituées cependant na- Sur ce sujet tout commentaire est suguère à ces tristes errements. Mal- perfin. d'ailleurs ce sont des choses gré ces intrigues et bien au-dessus qu'il faut avoir entendues pour en d'elles, l'Union sacrée demeure. M Larade nous aurait donné at com Et, ce qui est tout-à-fait caractéristique de notre mentalité nationale, c'est que cette poignée d'opposants égoïstes, pour essayer d'a- tant, que son exemple ne fût pas voir quelque chance de se faire suivi. Mais voilà que l'entrée absoluécouter du public, n'ont d'autres tal n'a pas supprimé au sein du ressources que d'afficher une ar- de Kennedy, vient relever l'enthoudeur patriotique et une résolution, siasme et remettre en verve nos auvers partis. M. Denys Cochin, plus sincère encore, à leur avis, Par exemple, a été pourvu d'un que celles du gouvernement. Et sous-secrétariat qui importe à la d'ailleurs, en celà ils s'illusionnent qui y va de sa chanson comique "VEx-

François VEUILLOT.

### MARCELIN

Bois de construction de toute sor-Et ce remaniement, je le répète te. Beau bois de Culombie, Portes, ainsi que les deux premiers, s'est Chassis, Papier à Couvertures.

> Conditions faciles. Venez me voir à mon bureau

J. A. BOYER

#### ST. HUBERT MISSION. Sask.

CERCLE DE L'A. C. F. C.

REUNION DU 11 FEVRIER (S. .) La parole est donnée au héros de la côte 304, M. Maurice Boutin. Aussitôt la voix tonitruante de M. O. Praud se fait entendre: "Allons enfants de la Patrie!"

Un souffle d'enthousiasme délirant passe alors sur l'assemblée, toute la re. Il se peur que de l'autre pourrait salle est debout comme électrisée; les soient grossis, dénaturés ou exploi-soient grossis, dénaturés ou exploi-soient grossis, dénaturés permettront. Chambre sans que cot institute poitrines se gondent et toutes les voix

Enfin le silence se fait; notre héros seul reste debout. Visiblement agité d'une émotion qu'il avoue luipas à fond l'union sacrée et n'en-bours de ce qui nous seconait et qui n'a jamais su ce que c'était que mence le récit palpitant d'intérêt des principaux faits d'armes auxquels il a tragiques dans lesquelles il a dû se trouver durant les 18 mois qu'il a passés au front, dans les tranchées, souvent à quelques pas seulement des tranchées ennemies, et cela dans les secteurs les plus Jangerenx de la Somme et de Verdun, particulièrement à

> Il v a eu toutefois dans ce récit une lacune regrettable. La medestie de notre ami ne nous a pas permis de savoir jour, ainsi que sa glorieuse Croix de guerre. Nous espérons bien qu'un jour ou l'autre. l'occasion se représensur ce sujet. Ce n'est donc que partie

> C'est maintenant le tour du R. P. Libert de prendre la parole.

A l'encontre de M. M. Boutin, n'a-L'autre cause est convexe avec yant pas vu le front, il nous avertit on fait des morts et des blessés, mais que en sa qualité d'infirmier militaire, il pourrait bien nous parler des ces détails pour une autre circonstance. Il préfère pour aujourd'hui, nous raconter en détail ses impressions de voyage et d'arrivée en France au mais d'août 1914; nous faire ensuite l'historique de l'irrésistible poussée allemande au début de la guerre, à travers la noble Belgique et le Nord de la France, et entin de la miraculouse vietoire de la Marne. En terminant il s'est efforcé de nous faire toucher du que peut faire l'union en face des ennemis les plus redoutables. Nul donte que chacan de nors a compris la leçon et que notre union du passé se maintiendra et même se resserra toujours davantage.

Les applaudissements chaleurenx et prolongés qui ont haché cette confénce et surtout ceux qui en out sa-

Mais, nous n'étions pas là seulement ment il nous l'aurait servi s'il n'avait pas été enrhumé.

Nous avons pu craindre un insle caporal artilleur Emile LeDressay tres artistes. Voilà M. Praud qui nous pousse une sérieuse chanson patriotique, et M. Alfred Deschambault position de Montréal"... et M. le secrétaire qui ne résiste plus au besoin de se fendre d'une chansonnette "Le Drapeau du régiment."

De la secousse, M. LeDressay luimême se laisse convainere qu'il peut risquer son morceau et de sa voix si harmonieusement et fortement timbrée, il nous sert la délicieuse chan-son bien connue: "Le Binion". Lt puis, les enfants se mettent de la partie; A Jordens, B. Boutin, R. Bellehumeur, se succèdent, et puis tous les enfants ensemble; et enfin Mle Adrienne Deschembalt chambault nous chanta sa chanson

Là-dessus, comme instinctivement, chacun dut se rappeler que de fait nous avions chacun un estomac, que cet estomac se faisait creux et qu'il sur les Pommes de terre. aurait volontiers accepté une pomme de terre! Beau dommage! c'était l'heure du souper...

## Colonisation, Limitée

Le 22 février dernier, la première assemblée annuelle des actionnaires de la Compagnie Canadienne de Colonisation Limitée Compagnie à Régina. A cette occasion, bon nombre des actionnaires de tous les coins de la province du rapport annuel qui contenait le rapport financier et un détail du mois d'existence de la Compagnie.

Cette nouvelle organisation, qui est encore dans son enfance, marche à grands pas vers son idéal. Elle est déjà fortement implantée pris part, et les circonstances les plus dans tous les centres français de la province et compte ses actionnaires par centaines. Comme organisation colonisatrice, elle est déjà connue d'un bout à l'autre du

ficacité et des résultats pratiques.

Cette nouvelle Compagnie est semblée annuelle. l'organisation par excellence appes'étaient rendus dans la ville reine lée à être le lien entre les nôtres de l'Ouest et entendirent la lecture de l'Est et de l'Ouest. Elle est appelée à rendre de grands services à tous et à être de nature à faire travail fait dans le cours des neuf fructifier les capitaux qui y sont placés par les actionnaires. Ses premiers mois d'existence ont amplement prouvé que le projet, avec quelques modifications, est parfaitement réalisable et mérite l'appui de tous les Canadiens français.

L'assemblée fut intéressante au surent faire un travail pratique pour les fins de la Compagnie.

La Compagnie Canadienne de pays, on en parle dans l'est du Ca- Plusieurs innovations y furent pronada et des Etats-Unis, aussi bien posées et toutes les questions y que dans l'Ouest. Son but, qui furent traitées avec sérieuse conest de pourvoir à l'établissement des sidération. Après une session de nôtres sur les terres libres et à ven- l'après-midi et une autre qui se dre dans nos paroisses, sera néces-prolongea tard dans la veillée, tous sairement atteint, car elle donne se séparèrent fiers du travail acfut tenue dans les bureaux de la déjà des marques probantes d'ef-compli en se promettant d'être présents lors de la prochaine as-

> L'élection du nouveau Bureau de Direction donna les résultats suivants. Président, J. A. Marcotte, Ponteix; Vice-président. M. l'abbé A. Benoît, Régina; Secrétaire-Trésorier, J. A. Roy, Régina; Directeur-Gérant, J. A. Laporte, Régina; Directeurs: L. J. Longpré, Régina; Louis Demay, St. Brieux; J. P. Daoust, Prince-Albert; L. P. Côté. Montmartre; M. l'abbé L. P. Gravel, Gravelbourg; F. Dunand, St. Hubert: plus haut point et les actionnaires M. l'abbé Nap. Poirier, Bellegarde; J. A. Ducharme, Mullrany.

# DODGE BROTHERS MOTOR CAR

Les spécifications font voir pourquoi l'automobile est si splendidement sensible, si rapide à mettre en mouvement, si confortable, si silencieux, si solide; et elles méritent aussi d'être étudiées soigneusement parce qu'elles font voir le type élevé que les manufacturiers ont voulu atteindre:

Capote qu'un seul homme peut manipuler, rideaux Jiffy, sièges et dossiers en cuir véritable, épais capitonnage mou en véritable crin frisé, carrosserie en acier genre torpille, ailes moulées ovales, moteur à quatre cylindres de 30-35 c.v. à tête démontable, essieu d'arrière entièrement flottant, paliers à rouleaux partout, paliers à billes annulaires dans l'embrayage et la transmission; distributeur de courant Delco, générateur-démarreur Northern de 12 volts pour démarrage et éclairage, ressorts en acier chrome-vanadium, grosses pièces forgées et étirées au lieu de pièces

#### VOUS VERREZ CET AUTO AU SALON

La consommation de gazoline est très minime.

Le parcours des pneus est très élevé.

Le prix de l'auto de tourisme ou de la routière est de \$1,200 délivrés à Gravelbourg

## J. A. FORCIER

**VENDEUR** 

RUE MAIN.

GRAVELBOURG, Sask.

LE PERSONNES QUI, DE TEMPS À AUTRE. ONT DES FONDS À PLACER PEUVENT ACHETER AU PAIR DES

AU MONTANT DE \$500 OU DE MULTIPLES DE CE MONTANT

Capital remboursable le 1er octobre 1919.

Intérêt payable semi-amuellement le 1er avril et le 1er octobre, par chèque (payable su pair sans frais de change dans toutes les banques à charte du pays) au taux de 5% par an à compter de la date de l'achat.

Les porteurs de ces obligations auront le privilège de les offrir au pair plus l'intérêt comme équivalent d'espèces en règlement d'obligations qui leur seront attribuées sur leur règlement d'obligations qui leur seront attribuées. souscription à tout emprunt de guerre que le gouvernement canadien pourrait mettre sur la marché, à l'exclusion seulement des bons du Trésor ou autres valeurs d'Etat de courte échéance. Les fonds de ces obligations ne peuvent servir qu'aux fios

Une commission d'un quart d'un pour cent sera payée aux courtiers réguliers d'obligations et de valeurs de Bourse, sur les allocations qui pourraient leur être faites de ces obligations à la suite de demandes portant indication de leur qualité officielle.

S'adresser au sous-ministre des Finances à Ottawa pour les formules de demande. MINISTÈRE DES FINANCES, OTTAWA, 7 OCTOBRE 1916.

FEUILLETON DU "PATRIOTE DE L'OUEST"

# Le Meunier Lagrena

(Légende Bretonne)

Par "Un SAUVAGE"

Malgré les exhortations du Prieur à

la cause de son chagrin et de son ma- obstination à garder le silence. sommeil et d'appétit, que, par ailleurs, il n'était pas malade, qu'elle n'avait

tait venu. Tous les efforts de la pauvre femme pour provoquer des confidences s'étaient heurtés à cette fin de aon recevoir, et elle avait fini par désespérer de le voir jamais lui avouer la vérité.

Cependant, le mois d'août était revenu, et la campagne, converte de ecdente était triste et désolé. Mais se rapprochant de son mari. deux dans leur appartement, chaeun de son côté songenit à ce qui s'était passé l'année précédente à pareil jour. C'était, en effet, l'anniversaire de la Tagrena avait si cruellement battu sa

Maŭresse Jehanne, en se rappelant (pardon, été la soire, et se demandait si elle y moi, car je suis un damné, égaré pareté la sanc, et se demand. de les parte mi les vivants; un danné qui n'at-avait le mais de les parte de les partes de la lactor de lactor de la lactor de la lactor de lactor de lactor de lactor de la lactor de l poirt des ombitions de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques de ves manques (place en enfer: je suis damné depnis tout de précieux réconstitues de ves manques de ments any processes qu'elle avait toi- un an ! tes à Dien. Tagrena, de son côté, son- | --Malkeureux! s'écria la pam're (che, avec l'espoir qu'elle va le main- prier plus ordennment que jamais, elle geair à ses violences et à ses bestalle femme; malhenceur! Est-il done vrai tenir sur l'eau, ninsi Tagrena se prit- prit la résolution d'aller tout confic. gean a ses comparant à la boaté et que ta ales fait marché avec le Diable! Il, tout à coup. à espérer fermement à la denveur de sa fermac. Il en corresecond d'entre de les de boute et de res eé à te le dire : oni! J'ai fait marché grets, qu'il sersit one le remps de la javec le mandit.... Et maintenant, tu ariste séparation approchait rapide vois bien qu'il n'y a rien à faire...Tu (toutes les circutstances du marché. ment. Il était mone et s'antière et trois bien que je suis damné ... Il ne dans leurs moindos détaits, avec au-3dus triste que journis, et tout d'un reste plus qu'à t'éloigner de moi, et à tant d'empressement qu'il rouit pri-

onth, passent the in marke here many fit tell a manonia. Je ne spis pos digne d'tre le mari de la sainte que

Matteres of demand and d'abord tout Internales d'entrales ce langage ausquel Tagre la l'avair et pen habituée, : Minis, so remetter t bie i cite, elle vous lut changer le cours des idées de sou mari, en touracet la chose en plaisan-

Un vollè des blées! fitselle, Te; rappellestu ce qui se passa, il y a un , an à pared jour? Dr'de de sainte que 30 faisuis co jour-là, avec mes violentes de langues mes emportements et mes colères ridicules!

.--Oh! O. grace, reprit Tagrena, d'un air piteux, no rente pes de celu! To systemic soul rates rend houseux et comins. Dire que je t'ai hattuc. comme une brinte que je suis, et que tol. sainte ame, in he mien as tenn riguerr, qu'en te montrant plus douce et plus dévarée? In corais en le droit de t'Sleigner de cier à cost jamais, et de m'abandonner à ram triste sort. Ma punition sured été dure, mais contime de que jo sobritaise

To the done for the entities pawelles ! addion out not fant, somethy! Et. si to very me raire plaisir, dit, maitre see Johnsto, on seriaat son onezi dans ses leves promotorad de riber; compagner à 'i grand'muse, le jour Se P.Assoin, they are in Verge, don't i nous ne sontues plu More. les

A ces mons, Turpera, Satrachini 5 Retreinte de sa femme, se redressa brusquement, et recult pisculà l'extrémité de la chambre, l'air effrayé, es les year hagards, corone di arait; was se dresser devant bil na ropille ve-

- Ah' my ye we'r cufarr't dif-i), la gorge service que me demances ta 187 ce jour-la l'en entend of une mose, qui no sora pes de let je te l'assare! July as about direct reach tooftress Jehurna, offray to 3 son tour par lair et les paroles de son meri.

. Biop! Pion! Differtia colui-ci. do t m'ai vien conin dire. In sais bien que

že divagne. - Noul ee ne sont point là des diragotions! Depuis un an, tu me caches quelque chose... quelque chose de terrible: El c'est ce secret dont le poids te rend malade et te tué. Pourquoi zefuses-tu de me le coufier? Il serait moins lourd, si nous étions deux à le ;

-Que nous soyons deux, ou que nous soyons dix, reprit Tagrena d'un air sombre, ça ne fait rien à l'affaire. Tout ce que tu gagnerais à connaître ce secret, c'est que tu deviendrais malheu-

XIX.-LES AVEUX DE MAITRE TA- reuse à tou tour, et que moi, je le se rais probablement davantage.

Il s'imaginait, en effet, que si la patience et à la discrétion, plusieurs femme connaissait la vérité, elle ne finit par se ressaisir. fols Maîtresse Jehatre s'était hasar- condrait plus demeurer avec lui. Et à dem color a son man quelle et al le était là la principale raison de son

qui, jour et muit, me torturent depnis malheureux? Quelle pauvre opinion as al'un profond sommeil, il y avait si un an? Je te vois malheureux, et, ne tu donc de moi? Oh! non, je ne t'aban- longtemps qu'il ne dormait plus! sachant pourquoi, je souffre de toutes donnerai pas? Nous aflons chercher Maîtresse Jehanne, elle, ne dormit, done pas a sugar de la source de contre de contre de contre de sacrait pourquoi, le source de contre de contre de sacrait la soirée, formait un total de \$150,00 les folles suppositions que je fais, au ensemble le moyen de casser cet in di ne se coucha cette nuit là. La la soirée, formait un total de \$150,00 les folles suppositions que je fais, au ensemble le moyen de casser cet in di ne se coucha cette nuit là. tant que si chacane était vraie. Si je fernal marché. connaissais la vérité, quelque terrible -- Hélas! fit Tagrena! de moyen il ble que tont ce qu'elle avait îmaginé qu'elle soit. l'agrais au moins la conso- n'y en a pas !J'ai bien cherché, vn. dans ses suppositions les plus folles! lation de somirir avec toi, et de pou- pendant ces derniers mois! voir chercher à te venir en aide.

séricorde, et, tant que l'homme garlatée plus haut, à la fin de laquelle poir n'est pas perdu! à tout péché mide un souille de vie, il peut obtenir son

-- Eh bien, oui! puisque tu m'as for- que sa femme allait le tirer de la

avec toi, l'Enfer, me semblait-il, au- avait fait signer de son sang. plus bien longtemps à l'attendre.

-Non, dit-elle, je ne m'en irai pas! Saian,

-- Il n'y a uneun moyen de me venir te, reprit maîtresse Jehanne, mais je ame, son mari appartiendrait au diasais, qu'il n'y a pas de marché avec le ble! cette pensée lui broyait le cœur. -Tu n'en vols pas, soit. Mais, peut- diable qui tienne; tant gu'un homme Elle avait cependant :ant peut et tant être qu'à nos deux, nous pourriors en n'est pas tombé dans l'enfer, il peut, souffert, pour obtenir son salut! esttées, présentait un aspect aussi riant pour dons dons dons pourriors en n'est pas tombé dans l'enfer. Il peut, souffert, pour obtenir son saint l'est-et agréable, que celui de l'année pré--Oh! ne l'approche pas de moi, s'a constances de cette funeste affaire. Sen était montée glorieusement au cria celui-ci. Ne te salis pas davarra- Après cela nous verrons les movens ciel, était-il possible que sou mari soit sougeaient guere à aumirer les seautes ge un contact du maudit que se suis, qu'il faudra prendre pour casser le entraîné par le Démon dans le fond des et les charmes de la campagne breet les charmes de la campagne pre- le maquet que je sus, qu'u maura prendre pour casser le entraine par le Bemon dans le 1011 des tonne. Ce soir-là renfermés tous les et sur nos enfants. Il n'y a plus d'ex trouver, demain, j'irai consulter le et la Vierge ne permettrait pas que le (poir pour moi! de suis danné! Laisse-Prieur, qui, lui saura bien comment jour de sa fête soit attristé par un si moi; abandoace noi à con malhen s'y prendre pour jouer un bon tour grand malheur!... Mais, il y avait ce jan Diable. J'imagine que dans sa lon- l'étal billet, qui ne laissait prise à au--- Non! dit sa femme, non! tom es- gue vie. il doit déjà lui en avoir joné cane échappatoire.

qu'elle était loin d'avoir. Mais, ces voyant son mari profondément endorclui-ci, comme tous les gens rendus au mi, cessa de se contenir, et se laissa journée, pensuit un vou qui en avait tres. Mais cela n'est plus veui pour constitue de demandair de de description de la constitue De voir que, après ses terribles révé- par se calmer, et les pensées cheétien-

C'est pourquoi, il lui fit connaître me hisser seni, attendre dans is dés jusque là plus de précautions pour les [Hazen, visitera sous peu les trou-Ah lug pa ve à tempe adapted sespoir que mon sort s'accomplisse. In tenir cachées. Il racorta ses co- pes canadiennes sur le front.

où tu commaîtrais la vérité!... Et je ne contre avec le mandit, les paroles voulais pas que tu me laisses seul... échangées, les conditions imposées de

ani, tu connais tout., Va-t-en! Jui voyait absolument aucun moyen de mérifé mon sort! Aussi bien, n'ai-je sortir de l'impasse. Mais, Tagrena dont les gagnants furent: cuit derem d'une si naïve confiance. Maîtresse Jehanne toute bouleversee que, lui enlever l'espoir qu'elle allast par cette révélation à laquelle elle s'at- le sauver, aurait été une inutile crum- Isabelle. tendait cependant un peu, ne trouva té. Elle affecta donc une condance. d'abord aucun mot pour interrompre qu'elle était loin d'avoir, dit qu'elle ce monologue sacraté. Mais, devant allait prier et réfléchir, et assura le Une magnifique boîte de chocolats sa le violent désespoir de son mari, elle maiheureux qu'elle allait bien trouver et une boite de 25 cigares furent raun moyen de l'arracher des griffes de flées. Melle C. M. Beauchamp gagna

Jusqu'au dernier moment, je venx te Tagrena, le cœur allégé par les con-eigares. disputer au diable. La femme ne doit- fidences qu'il venait de faire, et un peu -Penses-tu, reprit sa femme, que je elle pas aide et consolution à son ma-réconforté par les bonnes paroles et les de la soirée, la vente de 36 beaux pabrusquement répondu qu'il n'avait sois moins malheureuse maintenant, ri? Et tu penses que je vais t'abanpromesses de sa femme, se jeta sur son niers que nos Dames avaient préparés
promesses de sa femme, se jeta sur son niers que nos Dames avaient préparés prusquement de sois moms numeureuse mathemant, ri? Et tu penses que le vais taban- pronessant de sois moms numeureuse mathemant, ri? Et tu penses que le vais taban- pronessant de sois moms numeureuse mathemant rien, qu'il manquait simplement de avec tons les dontes et les inquiétudes donner au moment où tu es le plus lit, où il ne tarda pas à s'endormir rien, qu'il manquait simplement de avec tons les dontes et les inquiétudes donner au moment où tu es le plus lit, où il ne tarda pas à s'endormir rien.

-Je ne suis qu'une pauvre ignoran- quelques jours! après quoi, corps et

Ces pensées, et bien d'autres, se se Jehanne affecțait une configues endoloră de la pautre femme, qui

#### Sur le front

Il est entendu que Sir Robert, accompagné de MM. Rogers et

#### QU'APPELLE, Sask.

Le lundi gras voinit remis dans le Paurais parfois voulu t'entraîner avéc part et d'autre, et, finalement, lui fit sous-sol de notre église, nos Canadiens moi, au jour de la fatale échéance: lire le fatal billet que le diable lui français en grand nombre, ainsi que les quelques catholiques auglais et rait été moins dur... maintenant, c'est la papere femme au désespoir, ne queloues visiteurs amis pour jouer au jeuchre. Partie très bien reussi et

Prix des Dames, Mme Arthur Harvey: Prix de consolation, Mmc P. D.

Prix des Messieurs. Thomas Jacques prix de consolation, Michel Longpré. lès chocolats et M. Dalma Isabelle les

Vint ensuite la partie intéressante pour la circonstance. M. J. A. Roméo Longpré remplit les fonctions d'encanteur, réalisant la belle somme de \$121.50 qui, avec les autres revenus de

Mesdames Henri Sinclair et J. A. Kritzwiser, deux canadiennes, avaient charge du thé et du café, elles firent honneur à cette charge délicate en plaisant à tous. Le réveillon fini, un petit programme couronna le tout: Un duet de violon et mandoline par Mme Kritzwiser et MHe MacDonald.

Déclamation par Mile C. M. Beauhamp. Chanson par Mile L. Monotte. M. le procureur du diocèse, M. l'abbé lenoît, ayant bien voulu venir rehaus-

er la soirée de sa présence en sa quaité d'ancien curé, exprima en termes choisis le plaisir de se revoir au milieu de ses anciens paroissiens, nous félicitant du beau résultat de la soirée. mais surtout de l'esprit d'entente qui existe au milieu de tons.

Le sergent Léo. F. Beauchamp de la 77e batterie est venu faire ses adieux à ses parents, M. et Mme J. P. Beaucharop, avant de parrir pour là France: qu'il nous revienne sain et sanf, ce sout les voux que nous formons pour

Notre caré M. l'abbé Férenbaea, et les Messieurs suivant assistèrent aux funérailles du vénéré et bon Père l'unonard de l'école de Lebret: J. P. Beauchamp, J. A. Roméo Lougpré, Ex. Longpré, Arthur Lonpré, Aldéon Longpré. Delphis Legrand et Alfred Legrand. Ce doon Canissionnaire venair desservir parfois notre paroisse, quand lies Pères Oblats en avaient la charge les premières années de sa fondation; aussi n'est-il pas oublié ici.

· Le 19 février nois avions la vi-Source, de passage lei pour Cobalt, fait chevalier de la Légion d'hon site de notre ancien curé le Rév. Père Il donna le sermon et ce fut une neur,

grande joie pour tous les paroissiens e lui serrer la main et de lui souhaiter bonne santé et bon voyage.

-Mme J. A. Roméo Longpré et son 'Is Paul-Emile sont de retour de Montréal après une absence de deux mois, -Mme P. D. Isabelle a visité ses en. fants à St. Boniface et St. Norberf, la semaine dernière.

#### CANTAL, Sask.

Vendredi dernier, le 9 février eurent lieu à l'école Chapelle, de Cantal, mesoirée de cartes et de paniers suirie ers amusements.

Co f. .. succès complet. La température étant favorable. Il y avait foule accourue d'un peu partout. La partie de cartes dura jusqu'à 11

hrs et les henreux gagnants furent; ier prix des Dames, Un joli service à thé, Alle Rosalie Gagné.

2me prix des Dames, deux petits tabliers de fantaisie, Mile Alice Ger-

Prix de consolation pour Daines. 'Devinez quoi ?, par Mlle Alma Goukie. ter prix des Messieurs. Une cravate dans une jolie boîte, M. E. Habel,

2me prix des Messieurs, L'ne boîte à cigarettes, M. E. Gauthier. Prix de consolation pour Messieurs

quelque chose de (rès fragile, ha! ha ha!" M. Jos! Gervais. Il y eut aussi une jolie boite de cho-

colats et un bien bean gateau de Noël de raffés: les gagnants furent MM Diorine et Charette. Après le Junch, il y eut récitation

par M. Léo Lemieux, quelques chang sons et discours par M. Jos. Wilentt. Il y ent aussi un concours de devi nettes et le prix fut remposté par M Albert Boutin.

Enfin tons s'en retournérent enchant tés de leur soirée et se promettan bien de ne pas manquer à l'invitation qui leur a été faite pour le lundi

Les recettes de la soirée ont été as sez importantes, malgré la rareté d Pargent. Nons avons fait asset pon en donner une large part an Fords Patriotique, et acheter un harmonis pour l'école.

Nos plus chaleurouses félicirdims iux organisateurs.

#### Médecin français de l'Ouest chevalier de la Légion d'honneur

M. le docteur Gaillot, de Note Dame de Lourdes, (Manitoba médecin-major dans l'armée fra enise de Salonique, vient d'é

ATTENTION! Ces faiblesses, ces sensations de fatigue, ces palpitations, ces brûlements d'estomac. ces maux de tête, de reins, et ces douleurs dans les jambes, ces insomnies, ces découragements, etc., SONT TOUS LES CONSEQUENCES DE L'ANEMIE.

Dans ces cas, c'est un bon reconstituant qu'il faut, et il est tout indiqué dans cette fameuse spécialité, les PILULES ROUGES pour les femmes pâles et faibles.

## Elles refont le sang et donnent la couleur au teint, en rendant forte la femme faible.

Quoi de plus déplorable que cette condition d'une pauvre mère, par exemple, dont la santé se mine lentement, qui voit chaque jour décroître ses forces, s'en aller son courage et toute son ardeur.

Ce malaise général que vous ressentez si fréquemment, mesdames, ces faiblesses qui vous prennent soudain, à propos de tout et à propos de rien, ces sensations de fatigue qui vous étreignent à tout moment, tout cela constitue véritablement une maladie dont vous pouvez facilement et bien vite

Vous souffrez de débilité générale, dites-vous, et déjà vous avez essayé bien des remèdes et pris plusieurs toniques. Cependant, vous demeurez faibles et même vous constatez que vos forces diminuent de plus en plus. Il en sera ainsi tant que vous n'aurez pas pris des Pilules Rouges pour Femmes Pâles et Faibles, le seul remède qui puisse vous rétablir compiètement.

Dans votre cas, c'est moins une médecine qu'il vous faut qu'un reconstituant, qu'une nourriture scientifiquement préparée et propre à faire renaître chez vous l'énergie et la vitalité qui ont déserté tous vos organes; il y faut faire parcourir un sang nouveau et riche. Avec les Piluies Ronges pour Femmes Pâles et Faibles, vous pouvez compter sur un prompt et complet rétablissement.

"Depuis mon jeune âge les Pilules Rouges pour Femmes Pâles et Faibles ont toujours été le seul tonique que j'aie employé. J'avais ou la rougeole et j'étais restée si faible que ma mère craignait pour ma santé future. Elle avait une grande conflance dans les Pilules Rouges qu'elle employait pour ellemême avec succès, et elle m'en fit prendre. Les forces me rezul vinrent bientôt. Maintenantue que je suis à l'ouvrage dans les manufactures, j'ai besoin d'être soutenue, carles forces me manquent parfois; l'appétit fait défaut, la digestion va mal, j'ai de gros maux de tête, des douleurs de dos, de côtés. Ce n'est que grâce aux Pilules Rouges si je puis garder ma position et gagner chaque jour ce dont j'ai besoin pour vivre." Melle Anita Audette, North Grosvenordale,

"Téprouvais une fatigue continuelle, un dégoût pour tout,

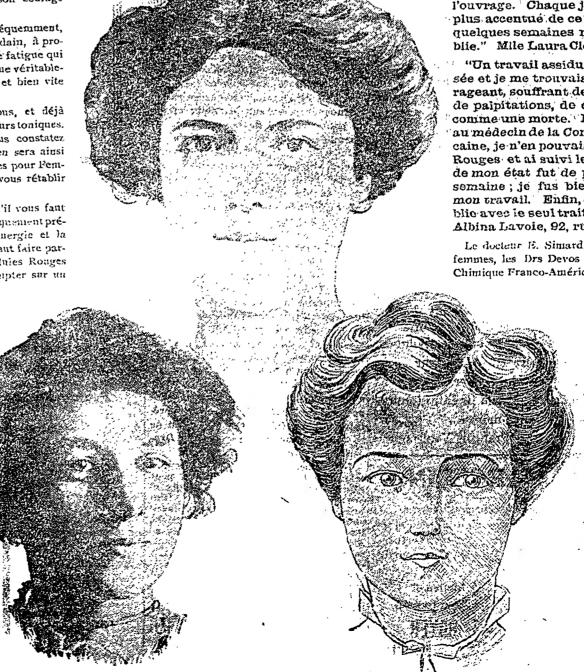

j'avais des maux de tête, des palpitations, des vertiges et sans les Pilules Rouges, que j'ai prises et qui m'ont donné des forces, j'aurais été contrainte d'abandonner l'ouvrage. Chaque jour je constatais l'effet de plus en plus accentué de ce bon tonique que je prenais et en quelques semaines ma santé était parfaitement rétablie." Mile Laura Cloutier, Salmon Falls, N. H.

"Un travail assidu de quelques années m'avait épuisée et je me trouvais dans un état de faiblesse décourageant, souffrant de maux de tête, d'étourdissement? de palpitations, de douleurs de dos, etc. Jutais pâle comme une morte. Lorsque je me suis décidée d'écrire au médecin de la Compagnic Chimique Franco-Américaine, je n'en pouvais plus J'ai pris aussitut les Pilules Rouges et ai suivi les conseils recus. L'amelioration de mon état fut de plus en plus remarquable chaque somaine; je fus bientôt assez forte pour reprendre mon travail. Enfin, ma santé s'est parfaitement rétablie avec le seul traitement des Pilules Rouges." Ille Albina Lavoie, 92, rue Wellington, Hull. Qué.

Le docteur E. Simard, élève des spécialistes en maladies des femmes, les Drs Devos et Capelle, est attaché à la Compagnie Chimique Franco-Américaine (limitée) depuis au delà de viugtans, et continue à donner, à toutes nos clien-

tes, des-consultations absolument gratuites, soit par correspondance on à son bureau, 274, rue Saint-Denis, Montréal. tous les jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

AVIS IMPORTANT.-Les Pilules Rouges pour les Femmes Pâles et Faibles ne sont Jamais vendues autrement qu'en hoites contenant 50 pilules ; jamais au 100. Elles portent au bout de chaque buite la signature de la COMPA-GNIE CHIMIQUE FRANCO AME RICAINE (limitée) et un numéro de contrôle.

N'acceptez pas d'autres pilules qui l'ou vous dirait être les Pilules Rouges. on d'autres produits que l'on vous recemmanderait comme étant aussi bons.

Defiez-vous des COLPORTEURS. Les Pilules Rouges ne sont jamais vendues de porte en porte.

Le priz des Pilules Rouges pour les Femmes Pales et Faibles est de 50 cen tins la boîte, six boîtes pour \$2.50, chez tous les murchands de remedes, on envoyers franco par la COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMÉRICAINE (limitee), 274, rue Saint-Denis, Montreal.

# Pour les Cultivateurs

#### Ce qui influence la production du lait

### L'heure des traites

Depuis longtemps, on constate que l'heure de la traite peut faire varier la production du lait, à chacultivateurs.

On a cherché à expliquer le fait l'étable, en se levant et en se couchant etc...

En réalité, il ne faut pas aller Les observations de M. Grisdale et de plusieurs autres expérimentateurs ont établi que plus les intervalles entre les deux traites étaient considérables plus la production sugmentait en quantité. Par contre, la teneur en gras diminuait. Cest-à-dire que le matin. "surtout en hiver, lorsqu'on tire les vaches tôt le soir et tard le matin' on remeille plus de lait que le soir, mais extirper le chien lent. le lait est moins riche.

Prenons les chiffres mêmes indiqués par M. Grisdale:

Une vache donne 30 lbs de lait par jour à 4 p.c. On la trait à 6 heures du matin et à 6 heures du soir: à chaque traite la vache donne 15 lbs de lait à 4 p.c.

Si l'on change les heures des traites et qu'on les fasse le matin à 6 heures et le soir à 4 heures, on constatera les variations suivantes:

La traite du motin sera plus forte: la vache donnera 17 à 18 lbs de lait: mais la teneur en gras sera plus faible: 3.50 à 3.75 p.c.

A la traite du soir, la quantité de lait sera réduite : la vache ne donnera que 12 à 13 lbs de lait: mais la richesse en gras sera plus

Au reste, la vache continuera arrès comme avant à donner ses 30 lls de lait et la même quantité de gras. On n'aura pas, en réalité, influencé la production totale de gras ou du lait.

Ceci est bien établi par l'expérience faite à la ferme expérimentale d'Ottawa. Une certaine irrégularité dans la traite n'a pas d'importance. Les intervalles peuvent être indifféremment de 10, 12 ou 14 heures.

Avec des intervalles plus considérables, il peut bien se faire que la production soit affectée.

plus nécessaire.

ralle le plus court.

de chaque traite. Si le lait des 1910-1915. deux traites est envoyé en même

des traites importe assez peu. Si au contraire, on vend son sont absolument à conseiller.

le moins de mouvement possible.

#### Le poulailler

La poule aime à vivre en liberté; cependant, elle se soumet volontiers à la réclusion. Il est bien entendu qu'il faut observer rigoureusement toutes les règles d'hygiène et que les cours aux ébats que traite, en quantité et en qua-que traite, en quantité et en qua-doivent être au moins herbacées. que trance, en que de cultivateurs L'endroit préconisé pour l'installité. Deaucour que le lait du matin lation d'un poulailler est le verger. considerent of the pauvre que celui Les poules ne peuvent y faire audu soir. L'un d'eux prétendait cun donnage. Elles y jouiront du soit. La coir de le ma-même, en exagérant, que le ma-de l'ombrage nécessaire, auront de mome, en trait de l'eau et le soir de la verdure à profusion, des vers, ha erème. Les analyses ont sou- des insectes, etc. Le poulailler vent confirmé les observations des au sud de manière à ce qu'il reçoive les rayons du solcil de biais l'avant-midi, directement le midi en faisant intervenir la chaleur et encore de biais l'après-midi. Les \$7.00. du jour, le bon effet du soleil, l'in- deux tiers de la façade seront refuence néfaste de la lune, l'exer- couverts de coton jaune, clair, et cice que la vache prend, même à l'autre tiers de verre et de bois. Dans ces conditions il sera bien éclairé et bien acré. Il est d'une importance capitale qu'il soit touchercher si loin. L'espacement jours d'une propreté parfaite et. des traites est à peu près certaine- en observant, comme nous l'avons ment, la cause de ces variations. déjà dit, toutes les règles de l'hygiène il n'y aura jamais de vermine à redouter.

#### Le chiendent

Un bon labour est la base de toutes les méthodes d'extirpation de cette plante nuisible. Les instruments aratoires que possède une ferme bien outillée suffisent pour

Comme les racines du chiendent sont plus voisines de la surface dans les pâturages et les prés que dans les chomps cultivés, il est souvent bon de mettre un champ en prairie ou en pâturage, pour faucher l'herbe ou la faire brouter avant d'essaver la destruction de cette mauvaise herbe. On devrait labourer, immédiatement après la récolte du foin, la partie infestée par cette plante; il suffit que le sillon soit assez profond pour que les racines paraissent à la surface, c'est-à-dire treis ou quatre pouces en prairie ou pâturage. H faut herser le labour en son entier, tous les dix ou douze jours, jusqu'à l'autonne, et alors le chiendent sera détruit. On devra labourer de sol à une bonne profondeur, le printemps suivant, pour enterrer les racines mortes qui constitueront un bon engrais pour la récolte suivante, maïs ou pommes de terre, ou une plante étouffante. telle que le millet ou le blé noir.

Il n'est pas difficile de détruire le chiendent, mais il est nécessaire que le travail de destruction soit franco-canadiennes de l'Ouest qui ait fait consciencieusement et en en- donné un aussi grand nombre de soltier; s'il n'est feit qu'à moitié, dats aux armces alliées que Filiatrault, c'est du temps perdu.

### Semences

Un des problèmes que posera la Il fant remarquer aussi que l'ex- guerre, cette année, ce sera celui périence a été faite sur des vaches des graines de semences. Pour du jour, croix de guerre, caporal H. donnant 30 à 40 lbs de lait par ensemencer d'immenses étendues Jasquemin, plusieurs fois blessé; Gusjour. Il peut se faire qu'avec de de terre, il en faudra de grandes tave Gex, croix de guerre; Jean Legrosses laitières la régularité soit quantités. Or jamais elles n'ont monier, premier mitrailleur: Jeanété si rares et si chères que cette Marie Lancien, tué face à l'ennem, à Avec trois traites par jour, ce année. Chez les grainetiers de que nous avons dit pour deux trai- New-York, on croit généralement dragon. tes est encore vrai. La production que, vu la cherté de plus en plus du lait sera influencée de la même grande des engrais, la rarcté de la laçon: Après l'intervalle le plus main-d'œuvre agricole et la diffilong, la quantité de lait augmen- culté de se procurer des graines de fera mais sa richesse diminuera. semences à prix abordables,—des Ce sera le contraire après l'inter-graines qui se vendaient \$3.50 l'an dernier se vendent ces mois-ci de En résumé, l'influence de l'heu- \$7 à \$10 le minot,—les surfaces re de la traite n'existe pas sur la ensemencées seront moindres en production journalière de lait et 1917 qu'elles l'ont été en 1916, de gras. Mais elle se fait sentir alors que pourtant elles étaient sur la quantité et la qualité du lait déjà au dessous de la moyenne au secours de leur patrie?

#### temps à la fabrique l'irrégularité Gazette officielle de la Saskatchewan

Sont nommés notaires publics: lait en nature, la régularité s'im- Arthur Lacerte, de Marcelin; Ryal nier. Nous remacquions entre autres: Pose pour fournir un lait de com- Francis Ladouceur, de Lancer; MM. Chs Ecarnot, E. O'Shaugnessy, Position régulière. Lorsque le lait Eudore B. Coderre, de Coderre: est destiné à des petits enfants qui Joseph-Eugène Jodoin, de Ponont besoin d'avoir un aliment très teix; Victor Harvey, d'Ormeaux; riault, les accompagnait. uniforme, des traites faites regu- Arthur J. Boyer, de Montmartre; lèrement et à intervalles égaux Victor-Edouard Lesebvre, de Whide M. l'abbé Bertrand. Il sera pour sont al. tewood; Thomas-Donat Thibault, quelques temps l'aide de M. le curé qui de Big River; Frank Brazier, de se voit forcé de prendre du repos, vu de Harris.

#### Le marché aux bestiaux

LETTRE HEBDOMADAIRE

Winnipeg, 1er mars 1917 Cette semaine les arrivages ont été de 1794 bêtes à cornes et de 5511

Les échanges de bêtes à cornes ontté cette semaine plus considérables que la semaine dernière, mais les prix, surtout ceux des bouvillons et des taures complètement engraissés sont cestés fermes.

Quelques bouvillons d'une qualité ors pair se sont vendus de \$10.25 à \$10.35, mais ce furent là, des exceptions et l'on ne devra pas se baser sur ces prix pour la valeur du marché.

Les vaches de qualité passable et ordinaire out été fort demandées, vi que dans le moment ces animany se vendent difficilement. Les prix pour les bœufs et les taureaux ont été fermés. Les animaux maigres (feeders and stockers) ont été en grande demande, et'les bourillens et les faures de 2 ans se sont vendus de \$6.75 à

Les arrivages des pores ont été moindres cette semaine. Lunci l marché s'est ouvert à \$14.00 pour passer mardi à \$11.25. Mercredi le prix des porcs de choix resta ferme, mais iendi nons obtenions une augmentation de 15 sous par quintal établissant ainsi un nouveau record pour ce marché en vendant à \$14.40 les pores de

Tous les marchés extérieurs sont ermes et les perspectives sont bon-

Les cochons de choix se vendent de \$11.00 à \$12.00, les porcs lourds \$10.00. les truies \$9.00, les verrats de \$6.00 à

Voici les prix du marché. BOUVILLONS-

De choix, pesants....\$9.50 à \$10.00 De choix,pour boucherie \$9.25 à \$9.50 Passables......\$7.50 à \$8.00 Ordinaires......\$5.50 à \$6.00 LAURES-

De choix, pour boucherie \$8.50 à \$9.00 De choix, pour élevage..\$6.75 à \$7.00 Bonnes......\$5.50 à \$6.00

| VACHES-           |                        |
|-------------------|------------------------|
| De choix.pour bou | cherie \$7.00 à \$7.50 |
| Bonnes            | \$0.50 à \$6.73        |
| Passables         | \$5.00 à \$5.25        |
| Ordinaires        | \$3.75 a \$4.00        |
| Conserve          | \$3,00 0a 83.50        |
| Laitières         | \$50.00 à \$75.00      |
| ANIMAUX MAIGR     | ES (Stockers and       |
| feeders)          |                        |
|                   | 50 TO 5 60 FF          |

| De choix\$6,50    | à | \$6.75 |
|-------------------|---|--------|
| Bons\$5,50        | à | \$6.00 |
| Ordinaires\$4.50  | ũ | 83.00  |
| TAUREAUX -        |   |        |
| De choix\$6.50    | û | \$7.00 |
| Bons\$5.75        | ã | \$6.25 |
| Ordinaires \$4.50 | ã | \$5.00 |
| BOEUTS-           |   |        |
| De choix\$6.25    | ã | 37.00  |
|                   |   |        |

De choix, légers..... . \$8.00 à \$8.50 Pesants...... \$6.50 å \$7.00 faites aux achetcurs.

Agneaux de choix....\$11.50 à \$12.00 Brebis de choix......\$9,00 à \$9.50 Pas de demande pour les communs. D. COUGHIIN & CO.

#### FILIATRAULT, Sask.

Il y a croyons-nous, peu de localités si l'on tient compte du chiffre de sa population. Qu'il nous soit permis de rappeler ici les noms de ces braves.

Ce sont d'abord, parmi les Français: Maréchal des logis Pierre Bailleul, croix de guerre: caporal Albert Cou-Verdun, le 1er août 1916: Lombard, plusieurs fois blessé; Marcel Champon,

Un Canadien français: S. Touchette. signaleur.

Parmi les Anglais. les deux frères Harbotte et Webter.

Enfin n'oublions pas un Franco-Italien, Pierre Grange, qui se bat actuellement dans l'armée italienne, à 3.600 mètres d'altitude et dans trois mêtres de neige.

Voilà une liste assez chargée pour un petit centre comme le nôtre. N'estil pas vrai que Filiatrault a le droit d'être fier de ses enfants qui ont volé

#### MONTMARTRE, Sask.

Messieurs nos commissaires d'école ont tenu à assister en grand nombre à leur convention annuelle qui se tenait à Régina mardi et mercredi der-Aug. Ven de Velde, G. Sébastien, F. Bear, S. Léveillé, Maurice Ecarnot, Dr P. Duval. Notre curé, M. l'abbé Ther-

-Nous saluons avec plaisir l'arrivée

Pas être dérangées et doivent faire Leross; Joseph-William Rheault, —M. Chs Lévesque a fait l'acquisition de la terre de M. Foyard. Ce

dernier et sa dame résideront désormais au village.

-M. Maurice Ecarnot est en promenade dans sa famille.

-Naissances:-M. et Mine Ph. Perras, une fille: Parrain et marraine M. et Mine John Perras.

-M. et Mme B. Coolican, un fils et une fille. Nos félicitations.

-L'assistance était nombrerse à la messe du 1er vendredi du mois. C'est le saint temps du Carême, et de plus la dévotion au Sacré-Cœur est très en honneur chez tous nos paroissiens qui s'attirent des bénédictions sur eux et leur famille.

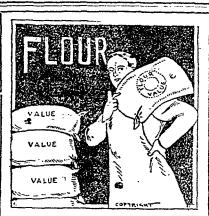

Le meilleur élément Pour le pain et les gateaux, c'est notre fameuse farme de première qualité Empire Petent

Cook's Pride Vous verrez que chaque sac donne bean coup plus de paia et de biscuits, bien blanes, d'un goût délicieux et pur, que toute autre farine en vente. On oublie le prix mais on se rappelle la qualité de notre farine.

THE ONE NORTHERN MILLING Co. TEL 242 CASIER POSTAL 238. 188 BUE 0. J. H. HALLAM



15 jeunes étalons percherons, de un n à deux ans. Aussi, 10 pouliehes de race perehe-

onne, de un an à 2 ans. 10 étalons et pouliehes Clydesdale. 10 taureaux et génisses de chacune des races: Shorthorn. Durham; aussi des taureaux "Hereford" et "Polled

Tous ces animaux sont enrégistrés Ordinaires..... \$3.50 à \$1.00 et on pourra les voir en s'adressant à moi, à Battleford.

Renseignements donnés par lettre ou autrement. Conditions raisonnables

### A. CHAMPAGNE Sask.

Battleford,

### J. A. BRAULT, Tailleur 827 Avenue Centrale

### COUR A BOIS DES **BOIS ÉT MATERIEL**

Nous avons exactement ce qu'il vous faut en fait de bois pour votre batisse et au meilleur marché possible. Cherchez le han-gar blane.

DEPOTS A Prince-Albert et Hoey McDiarmid Lumber Co. 17ême rue Ouest,

## Canadiens en garde

Pourquoi donner votre argent pour du tabac qui n'a que le nom canadien mais pas le goût.

Fumez donc les délicieux tabacs naturels, en feuille ou haché de la

### Cie de TABAC MONTCALM, de Joliette, P.Q.

et vous serez sûr de fumer du vrai tabac canadien.

Ecrivez et demandez des listes de prix

# Achetez comptant

### et économisez

Nous accordons un escompte de 10 p.c. sur toutes les commandes de planches, lattes, châssis, portes, etc., quand vous payez comptant. Ceci est conforme aux traditions bien connues de notre compagnie qui traite toujours ses clients avec libéralité.

## Sturgeon Lake Lumber Co.

La plus ancienne Compagnie de marchands de ....bois faisant affaires à Prince-Albert....

Cour à bois à SHELLUROK.

MacDOWALL. ELDRED

PRINCE-ALBERT, RED DEER HILL

#### Ferme à vendre ou à louer

A raison de saisies pour hypothèque et agissant comme fidei commis de propriétés nous avons de bons quarts de section de terres à vendre à très bas prix. En certain cas nous vendons sans paiement comptant Nous avons des fermes à louer sur paiement en moisson ou au comptant Pour tous renseignements adressez-vous à

The Bradshaw Agencies Ltd EDIFICE McKAY & ÄDAM,

## JREME

Du 1er Mars 1917 jusqu'à nouvel ordre nous paierons les prix suivants pour le gras de crême à votre sta-

Gras de crême douce - - 43 cts la lb Gras de crême aigre No. 1 - - 40 cts la lb Gras de crême aigre No. 2 - 37 cts la lb

THE PRINCE ALBERT CREAMERY CO., LTD. Prince-Albert,

### QUAND VOUS VOULEZ DE LA FARINE

vous voulez de la bonne farine, de la farine qui a vieilli comme il faut dans un endroit convenable, de la farine sèche, bien aérée et exempte d'odeur.

### QUAND VOUS ACHETEZ DE LA FARINE

chez nous, vous êtes sûr d'avoir votre marque favorite dans les meilleures conditions possibles.

#### NOUS VENDONS DE LA FARINE

du grain et des fournitures de toutes sortes pour les poules. mais rien autre chose.

102, 8ème rue Est

Téléphone 2701

# Aux fermiers

Nous avons pris les mesures nécessaires pour disposer pour nos fermiers de langue française de tous produits agricoles qu'ils voudront bien vendre par notre entremise. Nous leur procurerons les meilleurs prix.

Notre commission est minime.

Informez-nous de ce que vous avez à vendre.

## Cie CANADIENNE DE COLONISATION LIMITEE

Edifice du CLUB CATHOLIQUE, 1863 rue Cornwall, REGINA, Sask.

## Prince-Albert et Environs

#### Nos hommes d'affaires s'organisent

Lundi dernier, à une heure, avait lieu à l'hôtel Empress un déjeuner des rine Abel. Un soleil radieux et la homnes d'affaires de la ville, le pre- température plus elémente ajoutaient mier du genre, organisé grâce à l'ini- à l'éclat de la fête. A dix heures, tiative de la Chambre de Commerce, grand'messe avec chants et cantique Cinquente personnes environ étalent préparés pour la circonstance et frès présentes. M. Cied. Ritter, gérnat de bien exécutés. De nom'acus parents la North Canada lamber Co., presi- er annis resistatent any diner et somper dait. Le repas, préparé à deux houres somis cher M. Abel, rère de la mariée. d'avis sous les soins de M. Callaghan, l'e splendides et nombreux cadennx gérant de l'hôtel, ful tout à fait réussi, cont été offerts aux mariés. Une soirée

M. Ritter, en quelques mots, explisjones gaie a terminé la fête. qua le lint de ces agapes amientes et montra l'importance et la nécessité Louis épousant Mille Marie Baba. de l'union entre les hommes d'affaires Coants et cantinues comme la ceille, de l'rince-Albert. Il s'éleva contre le diner chez le père de la mariée. facheux état d'esprit qui fait dire qu'il ... M. Trumier est remrée dans sa a'y a rien à faire avec les gens diei, famille après avoir été an delà de deux qui sont rivés dans leurs habitudes de mois en traitement à l'hôpital de la coutine. M. Ritter est citoyen de Sainte Famille de Prince-Albert, Son Prince-Albert depuis six mois seules crat s'améliore de jour en jour et l'on ment. Il a visité les environs et le escompte un prompt rétablissement. district et est surpris de voir que nous ne nous efforcions pas de développer d'un voyage de deux mois chez leurs nos magnifiques ressources. Il ne se parents à Scattile, Washington, su pose pas en réformateur, mais on lui perbe pays où l'hiver est incomm. a demandé à faire partie de la Chambre de Commerce et il y est entré dans le but de s'y intéresser sérieusement, ti samedi pour assister à la convention

MM. J. Walker, gérant de la Banque Impériale et M. rox, gérant de la Banque Union, approuvent le mouvement qui est fait pour unir entre eux les hommes d'affrires.

M. R. H. Hall dit qu'il est certain que cette organisation sera d'un grand bienfait pour la ville et que nous avons tous à y gagner. Nous avons à compattre les maisons étrangères qui vendent par catalogues. Ces maisons ont une clientele neme parmi les gens d'affaires de Prince-Albert, qui croient trouver leur profit à envoyer leur argent par centaines de piastres au de-

MM. G. Baker, J. S. A. Braniou, E. C. Osborne, W. G. Benton, pronent égagement Porganisation.

M. Kennedy donne lecture d'une letare qu'il a reque le matin même des autorités du Grand Trone au sujet de l'achèvement de sa liene jusqu'à Prinee-Albert.

La prochaine cénnion des hommes Naffaires aura lev lundi prochain à Whôtel Avenue.

Nous n'avons remarqué qu'un fort petit nombre de tamadiens français à we déjoûner. Fourtant nous comptons plusieurs des notres occupant des si- et abattoir en dehors du village. Carations dans le commerce et l'industrie, et nous espérons bien qu'ils me seront pas les derniers à se lobidic au moutement.

#### Un poilu de chez nous

Notre emi Louis Falhun de Saint-Georges, un de nos réservistes français devoir d'envoyer leur secrétaire M. C. qui sont au front depris le début des Préfontaine et un de leurs commissuihostilités, se tronve actuellement en gendre visite à nos bureaux. Notre Jenne compatriote compte à son actif quinze mois de tranchées. Il a été blessé dans les premiers combats sur la Somme et a mérité par sa belle conduite d'être décoré de la Croix de gnerre. Il était devant Verdun lors de la fameuse ruée allemande de l'an dernier, mais il dut être évacué à cause des suites malheureuses de sa première blessure et fut versé plus tard dans l'artillerie. Il fait partie actuellement d'une batterie de 75. Optimiste envers et contre tout, M. Louis Falhun ne cache pas son enthousiasme pour le métier des armes et nous avoue tranquillement que "c'est moins terrible qu'il se l'imaginait".

Notre jeune compatriote va repasse prochainement en France et il s'atzend à être envoyé rejoindre l'armée de Salonique. Il a de bonnes raisons de croire que son frère, Aimé Falhun, parti lui aussi des le début de la guerre, est actuellement en route avec sa femme pour Prince-Albert.

-Notre ami J. M. Renaud, de Marcelin, secrétaire-trésorier de la munieipalité rurale de Royal, était de passage en ville mardi, en route pour la Convention des municipalités rurales de la province, qui s'est ouverte hier à frenière. M. Blain fut élu par 6 voix Saskatoon.

-De passage à Prince-Albert, cette semaine, le R. P. Grandin, O. M. L. vicaire des Missions, d'Edmonton.

### BIG RIVER, Sask.

de peine la mort de notre uni W. Bois- j wert, récomment décédé à l'rince-M-Bert à la suite d'une opération. Notre ami laisse pour le pleurer son vieux député de Sturgeon Falls à la lépère et sa jenne femme avec trois enfants en has âge. A la famille si pêmiblement épronvés nous offrons nos respectueuses condoléances. Une col-Jecte spontanée qui a produit au-dessus de \$100 vient d'être offerte à la pauvre veuve. M. Boisvert a été enterré à Prince-Albert. R. I. P.

-Ce n'est pas \$9.15 qui ont été collectés pour les Belges, lors de la soirée donnée par M. l'abbé Vandamme, mais cier canadien français. Les Ca- la tenue de gala : il rend la mon-Dien 387.75.

#### DOMREMY, Sask.

--- Lundi 19 février, M. Jean Beaudeis, fils, conduisait a l'autel Mile Co-

Marci 20 förrier, M. Belot de St.

-M. et Mue Mireau sont de rerou

-M. Auguste Jonbert, président des syndies de l'école de Domrémy, est parscolaire de Régina.

#### MARCELIN, Sask.

-Nos voyageurs MM. Arsenault, Le houillier. Desjardins. Sarrasin, Laionde. Parent et Lavoie sont de retour de l'Est, tous aleries et contents.

Il se dégage de leurs impressions surtout que la vie est chère en bas (les patates se détaillent au prix des ponumes ici) it que la neige est cinharassante; de la neige à pleines clôtures! toujours de la neige!

-M. Patrice Garlépy, ayant vendu sa salle de jeux (pool) à M. Auguste Bon'n pour la somme de \$3,500, se dirige avec sa famille sur la Louisiane. -M. Lacerte a vendu sa terre à M.

leorge Wattier. -M. Edouard Wattier a achefé le quart de section opposé à la propriété de son beau-frère, M. Romuald Four-

-M. Yvon Verrault, de retour du front et réformé, a acheté la terre de M. Aug. Bonin \$5,000.

-Un boucher, parlant les deux fangues trouverait à Marcelin un bel étal bien situé, avec bonne maison, glacière

portait au baptême son onzième enlant, Joseph-Albert. Parrain et marcaine, M. et Mue Guirlaume Laboude.

#### HOWELL, Sask.

cole "Lac-Vermillion" ont eru de leur res. M. J. Tompolsky, à Régina pour ongé dans sa famille et est venu nous les représenter à la convention. Il est En 1914, quand l'Allemagne bon de noter en passant que les notres déclare la guerre à la France, le d'après une dépêche de la dernière sous-lieutenant de 1870 ne se résiheure, out su se tenir ensemble et rejeter cette charmante résolution concernant les manuels scolaires. Les représentants de retour sont très satisfait du succès remporté.

-Etaient de passage parmi nous ette semaine, en visite au presbytère : le Rév. M. Schmid, aumônier de l'hôpital d'Humbolt, et le R. P. Barbier. curé de la paroisse de St. Brieux. De passage au couvent, la Révérende Mère Supérieure du couvent de Végreville.

-Un de nos jeunes compatriotes, M. C. Levesque, est parti lundi pour Saskatoon, rejoindre son régiment, le 214e Pataillon qui, d'après les dernières nouvelles, doit partir sons pen outremer. Ses nombreux amis lui souhaitent un prompt retour.

-A l'issue de la messe, dimanche dernier, avait lieu l'élection d'un marguiller remplagant M. J. Gouin, sortant de charge. La nomination mit trois par M. Chas. Masson, Sr; M. C. Préfontaine proposa M. Adélard Murcotte et fut secondé par M. J. E. Lafrenière: M. le Dr Lavoie proposa M. C. Préfontaine et fut secondé par M. L. A. Lade majorité. Nos félicitations au nouveau marguiller. Nous sommes convaincus qu'il remplira la charge d'une manière satisfaisante pour les contribuables en général.

#### -- Nous avons appris avec beaucoup L'enrôlement des Canadiensfrançais dans l'Ontario

Toronto-M. Zotique Mageau. les Canadiens-français ont fait en s'enrôlant dans les bataillons du Nouvel Ontario. Il a cité entre antres cas celui du 150ème bataillon, composé de ses compatriotes dans la proportion de 45 p.c., bien que ce hataillon n'ait pas un offinadiens français ont aussi contri- tre.

bué à la formation d'autres régiments, et s'ils n'ont pas fait meil- Marne et de ceux de Verdun, et leure figure non seulement dans surtout quand on est Dumas, il hec, cela provient de ce qu'ils n'en capitaine, quoique mal rétabli, ne ont pas eu la chance. Le député manque pas au rendez-vous de la de Sturgeon Falls a affirmé qu'il victoire. Il se bat à Cléry. Une a offert de lever un bataillon de lealle de mitrailleuse lui traverse Canadiens français dans le Nouvel- la cuisse, tandis qu'il monte à l'as-Ontario. Le général Logie lui a saut. Ses soldats l'adorent. Quarépondu qu'il y avait trop de ba-tre hommes se précipitent. Au taillons en voie de formation.

#### Simple histoire d'un héros

je me souviens du conseil donné lue ce héros, par La Bruyère: "Amas d'épithètes, mauvaises louanges; ce sont les faits qui louent, et la manière de les raconter". Ici la manière s'impose. Il n'y a qu'à laisser parler les faits.

Il s'appelait Dumas (Arthur Isidore.) Il était né. Pyrénéen, de cette forte race béarmaise qui a donné à la France des maréchaux remarquable préface de Mgr Gauthey. et des généraux illustres, et qui lui archevêque de Besançon. Le P. Gradonne chaque jour, sur tous les try, écrit ce prélat, "n'était pas de champs de bataille, des soldats dont leurs chefs louent la vaillane, l'endurance et l'entrain.

En 1867. Dumas avait dix-nenf rieusement sa carrière militaire, oratorien. Trois ans après, passé du service du pape au service de la France, il fit, comme tant de zouaves pontificaux tout son devoir national. fut fait prisonnier, il s'évada.

où il y a des coups à recevoir et à trouvent supposent une psychologie donner. J'énumère, sans com- sure et une longue habitude des ames -- Le 4 mars, M. Isaïe Lalonde ap- mentaire: dans l'Extrême-Sud Ora- à les méditer, les personnes affiigées y nais, en Tunisie, au Gabon, à la puiseront lumière, consolation et éner l'Côte d'Ivoire, au Soudan, sur la frontière marocaine.

Avec un tel homme, la retraite. dont la loi fixe l'age, ne saurait - Les contribuables du district d'é-lêtre un renoncement. Dumas ne peut plus servir en France: on se bat au Transvaal: il va au Transraal, où il se bat.

gne pas à laisser échapper l'occasion de la revanche qu'il a voulne toute sa vie. Il se présente pour reprendre du service. Mais il a soixante-six ans; on le remercie, et on le refuse. Trop vieux en France, il tente la chance en Belgique. Accepté, il fait le coup de feu, il est prisonnier, il s'évade.

Il arrive à temps pour a-sister à la bataille de la Marne avec le 1er de marche d'Afrique. Il y reçoit six blessures.

Guéri, il se bat aux Dardanelles, dans la vallée du Vardar, où un obus le bouscule.

L'inactivité de l'armée d'Orient lui pèse. Il rentre en France. Il est capitaine, détaché au 44e d'incandidats sur les rangs: M. Théo. Ba- fanterie. Il assiste, les 25 et 26 ril proposa M. J. Blain et fut secondé février, aux débuts de la bataille de Verdun. Il défend Bezonvaux. que l'ennemi encercle. Une balle lui traverse les deux cuisses.

Dumas ne traîne pas dans d'i-et adressées au soussigné, seront re-ques jusqu'à midi, mercredi, le 14 mars 1917. mutiles convalescences. Il a le secret de guérir vite. Il porte ses blessures avec élégance. Il a perdu un cell? Je ne saurais le dire, et les quantités requises, en s'adres Mais son oil a deux tenues qu'il a sant a run des postes quant les Propittoresquement définie-lui-même. vinces ou au bureau du soussigné. Tenue de combat: il est borgne. Tenue de gala : oil de verre, Un jour, le capitaine porte sa montre chez un horloger, pour une réparation. Quand il vient pour la gisiature, a fait allusion, à ce que schercher, l'horloger refuse de la lui rendre, avant en affaire, dit-il à un autre officier. "Je comprends, missionnaire refuse de signer le conréplique Dumas, qui enlève son œil de verre. l'avais ce matiu ma tenue de combat. Je la reprends, Me reconnaissez-vous?" L'horloger reconnaît le borgne transformé par

Quand on a été de ceux de la 'Ontario, mais aussi dans le Qué-faut être de ceux de la Somme. Le moment où ils l'emportent, une balle lui fracasse la tête.

Il est enterré en terrain conquis, Un boyau porte son nom. Ce sont Comment Arthur-Isidore Du- les faits qui lonem. Et aussi les mas, ancien zouave pontifi- ellations! Celle du capitaine Ducal, ancien combattant de mas, après avoir rappelé ses dix 1870, vient de mourir glo-blessures, dit simplement "qu'il est rieusement dans la Somme. mort, après une vie d'honneur et Au moment de raconter cette de loyanté, le 12 août 1916, pour histoire, une histoire simple et hé-la France. de la mort qu'il avait roïque dont la légende s'emparera, toujours révée". La France sa-

Louis Barthou.

#### BIBLIOGRAPHIE

Montréal, Librairie Granger et librairie Notre-Dame, Québec, Librairie Garneau.

P. GRATRY. La Paix. Méditations historiques et religieus ... Se édition. 1 vol. in-12. Prix: 2 f. 50.

Cette troisième édition contient une ceux qui encensaient la force, la victoire, le succès, la richesse: c'étaient les causes vaincues ou opprimées qui avaient sa sympathie et auxquelles il se consacrait... L'Irlande, la Pologne, ans. Il s'engagea comme zouave les Maronites massacrés par les druses, pontifical. Il recut à Mentana, le instruments des Tures, furent les clients de son éloquente compassion" 3 novembre, la première des dix on ne relira pas sans émotion ni problessures qui devaient rougir glo- fit cet intéressant volume de l'illustre H. LEDUC.

Chanoine Gonon. Les Saintes Voies de la Croix. In-32. Prix: 1 fr.

Dans cet opuscule, M. le chanoine A. Gonon réédite les pensées de Henri-Marie Roudon, qui fit partie de la bel-Sous-lieutenant de cavalerie, il prit le pléiade des mystiques du xvue sièpart à l'immortelle charge du gé- cle. Le sous-titre primitif "où il est néral Marguerite. Il fut blessé, il traité de plusieurs peines intérieures et extérieures et des moyens d'en faire hon usage" indique nettement l'objet Depuis. Dumas se trouve partout du livre. Tous les conseils qui s'y

#### LES MARCHES Prince Albert

No. 1 nord. .... 170

ORGE....

| FOIN in tonne                |
|------------------------------|
| POMMES DE TERRE le minot0.75 |
| BEURRE, la livre0.40         |
| OEUFS, la douzaine45e à 60e  |
| BOEUF la livre0.101/2        |
| PORC la livre0.131/2         |
| MOUTON, la livre             |
| Winnipeg                     |
| 1:1.E                        |
| No. 1 nord188%               |
| No. 2 nord186%               |
| No. 3 nord180                |
| No. 4 nord1681/4             |
| No. 5 fourrage1491/4         |
| AVOINE-                      |
| No. 2 C. W                   |
| No. 3 C. W                   |
| No. 1 fourrage60%            |
| No. 2 fourrage593/8          |
| ORGE                         |
| No. 3101                     |
| No. 4                        |
| Fourrage Si                  |
| LIN-                         |
| No. 1 N. W. C2623/           |
| No. 2 W. F2591/2             |
|                              |

DES SOUMISSIONS cachetées marquées "sommissions pour provisions et clairage de la gendarmerie à cheval Provinces d'Alberta et Saskatchewan

On pourra obtenir des formules im primées de soumission, contenant tous es renseignements quant aux articles sant à l'un des postes quelconque de

Aucune soumission ne sera reque moins d'être faite sur ces formules im nrimées. On ne s'engage pas d'accepter la plus

asse ni aucune des soumissions. Chaque soumission devra être compagnée d'un chèque ou traite acceptée par une banque canadienne, oonr une somme égale à cinq pour cent de la valeur totale des articles offerts. lequel chèque sera confisqué si le soutrat sur demande de ce faire ou s'il néglige de compléter le service entrepris. Si la soumission n'est pas accep-

ce le chèque sera remis. Il ne sera rien payé aux journaux qui publicront cette annonce sans y voir été autorisés. L. DU PLESSIS.

D. DU PLESSIS,
Pour le Contrôleur, R.G. à C. N.-O.
Ottawa: 17 février 1917.
50-17-2-17.

TAILLEUR CIVIL -:- ET MILITAIRE

ROBES ET MANTEAUX DE TOUTE MODE

POUR DAMES

EDIFICE K. of C. Enlace du théâtre Orpheum) Avenue Centrale Téléphone 2003

### Nous payons

les plus hauts prix comptants pour les peaux, les fourtures, les racines de Seneca, le beurre, les oeufs. Prix spéciaux pour les pommes de terre.

### Prince Albert Hide & Furs Co.

41 Rue de la Rivière ouest Prince-Albert

#### ON DEMANDE

de bonnes patates, pour usage domestique.

S'adresser au No. 25, 11e rue Ouest

## MONUMENTS ET PIERRES



Prix de \$10 et plus Catalogue gratia

TOMBALES

119, 8e Rue Est

## F. Le Dressay

**TAILLEUR** 

1858 RUE HAMILTON REGINA, Sask.

Vêtements sur mesure Réparations et nettoyage

### PETITES ANNONCES

TARIF-Un sou le mot par insertion Quatre insertions pour le prix de trois Minimum, 20 sous. Les chiffres et les signes comptent pour un mot chacun

ON DEMANDE.-Pour l'école d'Arborfield, un instituteur porteur d'un certificat de deuxième ou de troisième classe. De préférence une personne parlant l'anglais et le français. Devra entrer en fonctions le 1er mars. S'a-dresser à S. PLUNKETT, Secrétaire Trésorier, ARBORFIELD, Sask.

#### Foin et patates demandés

L'on désire plusieurs chars de patates et 200 tonnes de foin, soit de prairie "Red Top" on autre qualité; aussi avoine au char. Informez-nous de ce one vous avez à disposer. Compagnie Canadieune de Coloni-

sation, Lice, 1863, rue Cornwall Régina, Sask.

TERRE A VENDRE.—Une section de pelle terre a deux milles du village; me clôture de 50 acres ; 300 acres en abour d'été: 590 acres complètement en culture. Bonne maison; grande étable et plusieurs greniers, eau à ciles. Pour plus d'informations, s'a-dresser à. M. G. DELMAILL, Casier 38, WAUCHOPE, Sask.

EMPLOI DEMANDEE .- Institutrice palifiée, province Saskatchewan; bilingue. 2e classe, offre ses services. S'adresser à Mile MARIA, institutrice, Station No. 3, WINNIPEG. Man.

ŒUFS A COUVER .-- Race Pine. Bred Island Red, Rhode, les poules qui parfaitement organisé pour douner ne craignent pas le froid. Treize aux enfants GARÇONS et FILLES, un le ne craignent pas le froid. Treize nour \$1,00, PRINCE ALBERT POUL-TRY YARDS, A. LEMOAL.

A VENDRE -- Le quart S. E. de la l'onest du 2e méridien, superficie 1/4 de mille à 11% mille de la voie d'évitement de St. Louis, près de la rivière. en culture; toute clôturée, bonnes bû- chant et l'élocution sont sons la di-Excellente terre, terrain uni, 38 acres lisses, magnifique source coulant à comptant. la différence a des condi-tions faciles. Toute personne dési-reuse d'acheter une harrande desi-vrait venir voir cette terre. ALEX. tout en leur donnant l'instruction de BREMNER, ST. LOUIS. Sask. cessaire au succès.

### AGADEMIE ET PENSIONNAT DE NOTRE DAME DE SION PRINCE ALBERT, Sask.

Vous trouverez ici um education soi-gnée, un cours d'études complet, une parfaite discipline et un infice idéal. Le cours d'études comprend le cours complet idopté par le goavemement de la Saskatchewan, de plus:

Le français est enseigné dans toutes les classes. Leçons de musique, de peinture, le dessin, de travaux à l'aiguille, de dactylographie et de sténographie.

Pour les conditions et autres ren-seignements s'adresser à la Rév. MERE SUPERIEURE

## Collège d'Edmonton

dirigé par les PERES JESUITES

Cours classique et cours commercial. - Prépare à toutes les carrières : sacerdoce, droit, etc., et conduit à l'immatriculotion et aux degres de bachelier-Prospectus et renseignements :

Rev. PERE RECTEUR Collège des Jésuites

Alberta Edmonton

### SASK. MARBLE and PRESENTATION de MARIE PENSIONNAT

DUCK LAKE, SASK

Cet établissement réunit toute les conditions nécessaires pour la santé des élèves et leur agrément. Le plan d'éducation suivi renferme tout ce qui peut former les jeunes personnes à la veriu et aux connaissances convenables à leur

Le programme d'études cet celvi que prescrit le Département d'Education pour la Saskatchewan; une attention particulière est donnée à la préparation des examens du Huitième Grade ou Entrée à l'Ecole Supérieure. Un cours français y reçoit aussi une toute spécials ttention.

Pour conditions, très raisonneoles, s'adresser à la...

Révérende Sr. Directrice

#### PENSIONNAT DE NOTRE DAME DU SACRE-COEUR

dirigé par les FILLES de la PROVIDENCE

HOWELL, - SASK.

Cotte institution a pour but de donner aux enfants une éducation chrétienne. Le programme scolaire comprend tous les Cours d'études de l'école séparée, en anglais et on français.

Les petits garçons au-dessous de onze ans y sont admis. our renseignements particulier s'adresser à la...

Révérende Mère Supérieure

## PENSIONNAT DE ST-LOUIS

Sous la direction des Sours de la Providence de St. Brieue (France) est cours élémentaire complet et, si on le désire, un cours supérieur. Les instiutrices ont toutes leurs diplômes de Régina. Nous acceptons des pensionnaires, GARÇONS et FILLES, le temps nécessuire pour les bien préparer leur première communion. On ensel gne d'après les méthodes les plus re centes la musique et la peinture. rection d'habiles institutrices. Le pensionnat comble une lacune